DUCHAUSSOIS

APOTRES

KCONND

0.M.L



### MAISON PROVINCIALE O. M. I.

### EDMONTON, ALBERTA

L. J. C. ET M. T.

| SECTION |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| RAYON   | See See see Continue to the see see see see see see see see see s |









APÉTRES INCONKOS



# Apôtres inconnus



NIL OBSTAT

Roma, 17ª die Februarti 1924

+ auch. Probusail

IMPRIMATUR :

19ª die Martii 1924

+ point, land dubit

### R. P. DUCHAUSSOIS

Oblat de Mane-Immaculés

## APOTRES INCONNUS

Nos coarjuteurs dans l'établissement de l'Evangile PHUP IV. 3.



Cet ouvrage est en vente au prix de Fra 0.50. 7 25 franco.

### PARIS

ÉDITIONS SPES "
17, Rue Souffet (V\*)

ŒUVRE DES MISSIONS O. M. I. 75, rue de l'Assomption (16\*)

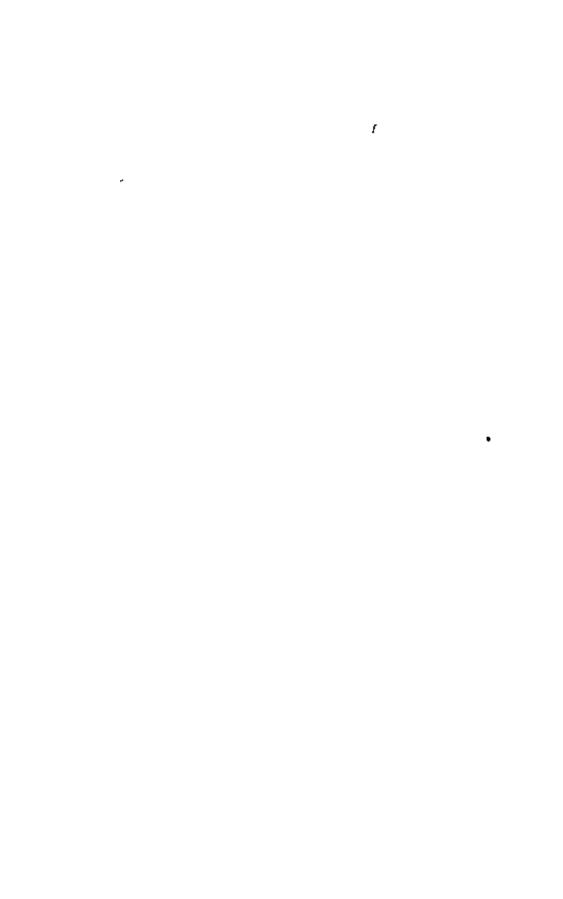

Nos conditateurs dans l'établissement de l'Evangile...

(Philip. IV - 3)

O saint Joseph,

Ombre du Père Céleste, nourrioier de la Sainte Famille, premier oblat — oblatus: dévoué — de Marie Immaculée, premier missionnaire de Jésus-Christ, que vous aves porté en Egypte;

Patron de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée et du Canada;

Pourvoyeur assidu des fils de Mgr de Mazenad, dans leurs missions des ving parties du monde,

Agrées l'humble hommage de ces chapitres racontant l'histoire de nos coadjuteurs missionnaires, qui à l'ombre du sacerdoce, prient, travaillent, et succombent, au pays des neiges et des glaces

En la fête de votre patronage, le 7 mai 1924





En nos temps de scepticisme, de materialisme et d'irréligion, nous vivons dans le surnaturel, et nous ne le savons pas. Il nous baigne de chaleur et de clarte comme le solcil, il nous sature de me comme t oxygene et nous marchons dans sa lumière sans en apercevoir li foyre, nous respirons ses effluves sans en astinguer la source.

Notre genération voit la terre enfanter des Montmartre et le ciel y semer des Lourdes, elle a rassemblé les toules autour des Congres sucharistiques et offert l'enfance aux baisers du Christ, elle assiste à l'universet épanouissement des conferences de Saint-Vincent de Paul et de la Propagation de la Foi, Dieu lui envoie des cures à Ars et des Pères de Foucauld, des Bernadette et des Thèrese de l'Enfant Jesus Et d'auouns la jugent inféconde et maudite

La Logonde donce refleurit dans toutes les parties du monde elle éclot en parte ex, que ne peuvent ni brûler les journaises de l'Equateu, no geler les glacières du Pôle. Et nous croyons révolu le temps des martures et des miracles

La Lagende dorse Mais il suffit de regarder autour de 201, pour lui decouver ent lui recolter de nouvelles moissons d'épisodes et de partroits. Des decouments hérolques et des œuvres incomparables surgissent au sein de nos faubourgs, et les pays loin tains nous renvaient les echos de l'épopée missionnaire.

Et, cependant, l'immensité de la joule indifférente et frivole et la majorité des catholiques, hélas 'restent aveugles à ces beautes, demeurent sourds à ces chants

La Prov dence heureusement, nous prenant en pute, susmite quelqueson, de modernes trouvères dont les chansons de geste éveillent notre attention. Les obscurs et surnaturels exploits dont ils furent chlouis nous arracrit sur les ailes de leurs recits émus

at pittorogues. He trouvent le chemin de nos carrer en passent par nos cursosite. Nous sommes des enfants qui nous enchantons d'une image et d'une histoire. Hieu nous saint par là et, par là, nous attere aux suints qui nous élèvent à Lui.

La Père Duchausous, de la Congrégation des Oblets de Marie Immanilée, est i'un de ces témoins et de ces poètes. Après avoir évangelisé i Extrême-Nord du Canada, le missionnaire, a improvisant conteur, a fait connaître aux Canadiens enz-mêmes la charitable intrépidité de leurs Soura Grisen. Et puis, à la France, il a révélé les merreilles, les labeurs et les vertus de cus religieux que portent le jeu du Christ au fond des glaces polaires.

Et voice qu'el dévoile à non yeux le sacrefior et la génératife

des Apôtres inconnue!

Quel est il donc, ce héros qui se cache et que noue ignorous cet « apôtre de silence, du travail obscur, de la prière , qui n'est par le prêtre, ci qui copendant parlage le même martere du devoir et dic sang? »

C'est le frère condjuteur

La s'prère » es bien nommé ! Car c'est une vrate frateraté, tout d'un fois anthentique et protonde, qui l'unit au prêtre dont il set l'auxiliaire indispensable, le compagnon de route, i alleis dire le camarade de combat. Les Missionnaires, écrit l'un d'eux, nous considérant comme leurs frères »

Comme le pertre, il cat religiour. Il appartient à la grande et sainte famille des Oblats

Les Obiets de Marse Immaculée, l'un des témosgrages et l'un des rayonnements de la France ontholique au dix neuvième stécle, turus de noire sol ou plutôt de noire ême, épanouix d'abord au tein de nos séminaires, de nos pelerinages et de nos missions, puis lancés à la conquête du monde et recrutant bientôt, dans les pays qu'ils évangétiessent, de nouvelles legions à conquêteurs!

C'est une des prâces que Dieu in a faites, au cours de ma vie, que de mintroduire au foyer de ces religieux, qui, de la mêma siva, ont pu former, pour l'Eglise de France, un cardinal Guibert et, pour les Indiena de l'Athabaska Mackenzie, ces grands « pe tits frères » aujourd'hui justement chantés par le Père Duchaus sous.

Voici trente aus dépà que je découvris leur apostolat généreux, pénéreux, ovrisal et tout surnaturel, cette basilique de Montmarire, où leur admirable activité insuffia una âme de prières au corps de granit. Puis, au owne même de l'Eglice, à Rome, il m'a été donné de reconnaître, avec leur infançable dévouement, la haute soience et la claire sagrese de leurs théologiens. Enfin, dans

rade da II

ce lointain Canada, je les ai retrouvés partout, à la tite de paroloses et d'uneversités des provinces de Québes et d'Ontario, aines qu'au pied des Montagnes Rochesses. Et, es j'avans pu septerer les territoires à dems déserte de l'Extrême-Nord, d'est ensure sur leurs pas que j'aurais marché juoqu atta dernières basiles des terres Asbelables.

C'est pour leur rendec hommage et leur témoigner ma gratitude que 3 écris cette Prétace. L'autrage du Père Duchansons n'acuit pas besoin de cette recommandation superflue, moss, mon amité et ma rejoinnaissance ent auxi auce empressement cette occasion favorable.

" Agant donc expremé l'affectueues vénération que je parte aux Oblain de Marie, — en termes, hélas ' trop enférieur à la troncuté de mos sentements, — je n aurose plus désormais qu'à laisser la parole à l'héstorien des Frères.

Mais mon admiration même éprouve le désir d'ajonter quelques mots

 L'évangéheation du Nord-Ouest, a déclaré Mgr Roy, condjuteur de Québec, est le plus beau fleuron de la souvenue que portent les fils de Mgr de Masenod et l'un des plus morveilleux euvrapes de l'apostolat ontholique dans le monde.

De ce merreilleux ouvrage, à la suite du P. Duchaussone, vous alles vivre les quelques épisodes, approfendir quelques ressorts, déoporir quelques artisques.

Cas artioans très humbles, et cependant très efficaces, et même tout à fait nécessaires, les Frères condjuteurs, il ne suffit pas de les admires dans le pitteresque tableau de leurs efforts, de leurs souffrances, de leurs hérolemes et de leur apostolal. Il faut pénétres le secret de leurs mérites, imiter de loin leurs verjus, nou-tens indirectement leur nimitaire.

Et e art à dessern que y emplose re mot de ministère. Car, en vérsté, ce sont de vrais aprètres et purjois de puissants convertisseurs, que con humbles servants. Von seulement le miseisannaire les emplois comme catéchistes et même, en certain cas, leur confiste noin de diriger les prières et d'expliquer l'Etiangile aux Indiens mais encore leur eilenciens exemple est souvent une prédication dérister. Un vienz loup de mer, échoné au Machinne, qui remait d'adjurée le professantisme, avonait à Myr Broynat i 81 pe suis satholique aujourd hui, e set grêce à vos frères dont la me religieuse et dépande m'a profondément convainou ».

Cotte use ne trent donc pas tout entides dons les trovaux manucle et dans les expéditions oventureuses, dont le P. Duchausson nous désoule une série d'images impressionnantes. Alle a des profondeurs et des substructions de seintiet . Au surplus, em longe renger en ennet, sur des rapides herants d'erreits en Lon resque à chaque enstant de 2 engionter ou de 20 breser : son Pandonnées épusoables en Palmeans, unconfertables el plus seu pant, à prod, par de lourder et recombrantes requelles sus muite placeales autour d'un leu chitel après un souper de reande séche on de posseon pourre, que pérher hirrernaire en les marne s'emtrobilisent parties dans une acrapare glarie, ces constructions at our détrachements pénébles et laborieux, bout cet encemble Erfforte et de travaux que la verre d'un contrar et l'imagination destatate ellustrarent de priferraque, mais dent les rentités conshivergord, pour la piapart des hommes, une gerumulation de pouffrances intolerables les Prères condinteurs qui les endurent gres sérenté pendant toute une cie, ne les eupporteresent pas un disane une haute perfection a Mon Pere interrogenst I un d'enn good time humble condest, he evoyet rous pay out faut gemer le bon Dren, un petal peu, pour rester dons un pays comme celui.

Cr n est pas - un prist pru n, e est pasesonnement que cos apillos arment le bon. Dieu:

Die hiere et des saints comme le Frère Alexa massarri par un saurage et très probablement marige de la chasirte comme le Frère à carney, lentement consume par l'indéfectible accumplissement du devoir quelitéen, comme le Frère Leriche, que Mgr Grandin, — dont la reuse de bestitiontion est d'étude — appoint » le modèle des prodents », comme tant d'autres encure, dont la physionomie les exploits et les paroles ensolvillent tout l'autres en representent de magnifiques compositées et de repoureux stimulants de verts. I près « être enchantes de leurs attentione, on se recueille pour juriques leur probation.

At qual florings surnatural on pourroit compours, des untifirst emples encolts de leur curur ' Écoules le Frère l'un répondre qui missionnaire, que le veut complacer dans un labour extensant a Laisset, mon l'être C'est trop d'honneur et trop de honhour pour mos d'assister un prêtre l'e monleves pas le privilège de ma belle mention ' « Le Prère Alorie qu'on se propose d'élèver au ancerdore, supplie ses supérieurs de le laisser dans une situation, où il peut les serves avec une « humilité plus facile » Et le Prera Koarney, sur le soir de sa rie, se réséle sucononneur les même, en domnant ens conserte de pair montreme « Le religious et le timesonnaire ne pouvent faire du bien aux êmes, à commencer par la leur, que dans la mouve un leur union avec Jévis est réalisée. Le Ben Dom ne voit none utilieur que étamme des réservoirs comblés de ses grâces et de ses dons mis à projit par notre bonne volonté, et débordant alors, de leur trop plein, sur les pauvres indigents qui nous sont confiés. Nos travaux ne sont rien, nos succès rien, je le vois maintenant, si nous ne sommes avant tout des hommes de Dieu.

Tout chrétien peut méditer avec fruit ces maximes et les appliquer dans sa propre existence. Il men est aucun qui, de quelque façon, ne puisse et ne doive exercer une action missionnaire. Et s'essayer de la sorte à l'imitation des apôtres, c'est envore te premier et le plus sûr moyen de leur venir en aide Non seulement celle générésilé implique et inspire tous les autres, mais elle possède elle-même une surnaturelle efficace. Au surplus n'est-ce pas ainsi que la Bienheureuse Thérèse de l'enfant Jésus, « la petite sœur des missionnaires», les assistait du fond de son Carmel, en attendant qu'elle pût les protéger des hauteurs du Paradis? Un jour que, malade, elle prolongeait par obéissance, au-deld de ses jorces, une promenade qu'on lui avait preserite, elle répondit à l'infirmière qui l'engageait au repos: « Laisset, ma sœur, Je marche en ce moment pour un missionnaire qui n'en peut plus ».

Quand Dreu nous envore quelque effort à entreprendre ou quelque peine à supporter, souvenons-nous que, par l'admirable vertu de la Communion des saints, nous pouvons soutenir un de ces héroiques petits Frères de l'Extrême-Nord, qui, dans ce même instant, soulève un écrasant fardeau ou subit l'etreinte d'un froid

mortel 1

François Veutilior.



### TAPITRE PREMIER

### Religieux

Un mystère \*, — L'opdire inconnu — Sa consécration à Dirv. — Dans la Congrégation des Missionnaires Oblais de Marie Immacutée, — Dont les couvents s'élèvent jusqu'aax confins de la terre — En Amérique en particulier, — Au Nord-Ouest. — Dans l'Athabaka Mackengle — Coup d'œtt sur les vicarials archiques. — Facilités et difficultés de l'éangélisation au pays des Dénés et des Esquimaux — « Amour de préditection » — La cellule du religieux, fontaine juillissanje de l'apostolat

Un protestant, acheteur de fourrures dans les régions de l'Océan Glacial arctique, disait à un évêque, qu'il voyait arriver de France, il y a près de soixante ans, avec un groupe de jeunes Bretons, aspirants Frères coadjuteurs.

A la rigueur, je comprends le dévouement du prêtre

Mais celui du frère, c'est pour moi un mystère !

Ce livre s'attachera à expliquer le « mystère » de l'apôtre inconnu, mystère impénétrable à l'esprit mercantile du siècle, mystère ruisselant de lumière et d'amour aux yeux du chrétien qui sait méditer l'histoire de l'apostolat catholique à travers les âges.

L'apôire inconnu, ce n'est pas le prêtre.

Le prêtre missionnaire, appelé à conduire les tribus eauvages des profondeurs du paganisme aux sublimités de la Foi, commande l'admiration des hommes. A la fleur de ses vingt-cinq ans, ornéde sascience et de son sacerdoce, ils'incline sous la bénédiction suprême de son père et de sa mère, bénit, à son tour, ceux qu'il ne compte plus revoir ici-bas, et s'en va, par delà les flots, à travers les continents, jusqu'aux bornes du monde, annoncer la Bonne Nouvelle et planter la Croix. Ses épreuves, ses combats, ses victoires, les Annales de la Propagation de la Foi en raconteront l'éclat. Et, unanimement, les compagnons d'enfance, les condisciples du séminaire ou du collège, qui l'ont vu partir, le regarderont, à l'égal du soldat qui va mourir sur le champ de bataille, comme l'incarnation du sacrifice, danssa forme la plus pure, la plus sublime.

Mais de l'*autre* missionnaire, a-t-on jamais parlé?

Mais l'autre ouvrier de l'Evangile, apôtre pareillement, qui eut à briser les mêmes fibres de cœur, en quittant son toyer, sa patrie, qui a traversé les mêmes océans que le prêtre, parcouru les mêmes déserts, choisipour demeure les mêmes sables ou les mêmes glaces, adopté pour famille les mêmes peuplades grossières, ingrates, féroces, canmbales parfois, qui a sacrifié, pour les gagner à l'ieu, ses talents, ses forces, sa vie entière l'apôtre du silence, du travail obscur, de la prière, l'apôtre, qui n'est pas le prêtre, et qui cependant partage le même martyre du devoir et du sang, en a-t-on fait connaître la beauté?

Cet apôtre inconnu, c'est notre Frère condjuteur. Et il n'y a que le sacerdoce à nous distinguer de lui.

Sa première prérogative est d'être un religieux.

L'état religieux consiste dans la prise de possession par l'Eglise d'un chrétien qui se consacre à l'heu par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance

L'onction qui fait le prêtre vient de Dieu seul. Mais la consécration qui fait le religieux vient de la volonté libre de l'homme, s'immolant à Dieu sous le regard de l'Eglise, qui accepte cette immolation et la rend souversinement méritoire

Le prêtre peut devenir religieux. Mais le simple frère qui, au terme de son noviciat, prononce ses vœux perpétuels, est religieux au même titre que le prêtre lui-même.

Religieux, placé par sa consécration volontaire à la source de la vie divine, il aura la force de pratiquer une puretéplus exquise que le simple fidèle, ses chutes seront plus rares, moins profondes, il se relèvera plus vite, il accueillera la mort avec plus de confiance, son purgatoire sera moins long, sa récompense au ciel sera plus magnifique

Religieux coadjuteur, il n'aura rien à redouter des honneurs et des responsabilités du ministère sacerdotal. Pour fuir les regards du monde, échapper à la vaine gloire, et rester dans l'humilité, qui est la terre divine de toutes les vertus, il lui suffira d'observer sa Règle et dese laisser conduire par la vigilance de ses supérieurs.

Le cardinal d'Amboise, ministre de Louis XII, disait

en mourant à son humble infirmier :

— Frère Jean, Frère Jean! Que n'ar-je été, toute ma vie, Frère Jean!

L'épanoussement de sa vie religieuse, ses mérites, ses consolations, l'apôtre inconnu les trouvers dans une Congrégation approuvée par tous les papes qui se sont succédé depuis Léon XII, congrégation qui compte aujourd'hui près de cinq mille membres, si l'on ajoute aux profès ceux qui peuplent ses noviciats et ses juniorats: la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

. .

Cette congrégation, née en France, en 1816, du cœur apostolique de l'abbé de Mazenod, futur évêque de Marseille, s'étend, depuis soixante-quinze ans, sur les deux hémisphères, réalisant sa double devise. Evangelizare pauperibus misil me. Pauperes evangelizandur: Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. Les pauvres sont évangélisés.

L'Amerique, depuis le Golfe du Mexique jusqu'à l'océan Glacial, l'Afrique dans ses Etats du Sud, l'Asie dans son île merveilleuse de Ceylan et l'Australie se partagent, avec l'Europe, les missionnaires de vingt-cinq provinces ou vica-

mata apostoliques

Chacune de ces provinces, chacun de ces vicariats possède

de nombreux frères coadjuteurs

En France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, en Hollande, en Pologne, en Espagne, en Italie, les Frères remplissent surtout les charges temporelles. Grâce à eux, prédicateurs et professeurs peuvent se livrer entièrement à l'accomplissement de leur ministère sacré.

En Asie, en Afrique, l'apôtre des Hindous, des Cafres, des

Zoulous et des Basutos laisse le soin de sa maison et de son église à son Frère missionnaire, et va préchant partout.

٠.

Le champ d'action le plus vaste de nos condjuteurs est,

sans contredit, l'Amérique du Nord.

C'est sur l'Amérique qu'en 1841 la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée essaima d'abord de la Provence, sa ruche-mère Cette date marqua l'abondance des bénédictions divines et la multiplication merveilleuse des vocations sous la bannière de Marie Immaculée.

Les premiers. Oblats, partis à la demande de Mgr Bourget, le saint évêque de Montréal, évangélisèrent les populations blanches de l'Est du Canada, fondèrent parmi elles un collège qui devint l'Université catholique d'Ottawa, et s'occupèrent jusqu'au bout des derniers survivants des tribus indiennes, que reimplaçaient déjà de grandes villes et de beaux villages.

En 1844, Mgr Provencher, l'évêque du Nord-Ouest, vint plaider, à son tour, la cause de son incommensurable diocèse Il y avait là quelques Blancs, disséminés, mais surtout de

nombreux Peaux-Rouges et Métis.

Il s'était dit : « Je connais Mgr de Mazenod, Son cœur est enflammé pour le salut des âmes. De plus, il est le fondateur et le père d'une société de missionnaires voués à Marie Immaculée et dont le programme est d'évangéliser les pauvres ».

Mgr de Mazenod, lorsque cette demande lus arriva, en fut

effrayé :

- G'est, disait-il, envoyer mes enfants à la mort!

Mieux inspiré par son zèle et sa prière .

— Fiat ! je m'imposerai ce sacrifice !

Le Nord-Ouest sauvage, où abordèrent le Père Aubert et le Frère Taché en 1845, est maintenant transformé. La où ne se trouvaient alors que l'évêque de Saint-Bomface et une disaine de prêtres, fleurissent les œuvres de cinq provinces ecclésiastiques, de onse évêchés et d'un millier de prêtres.

Ainsi fructifia l'apostolat des Oblats de Marie Immaculée

qui eurent l'honneur d'être, et de rester jusqu'à ce jour, la phalange la plus considérable des missionnaires du Nord-Ouest canadien.

L'évangélisation du Nord-Ouest », a dit S. G. Mgr Roy, coadjuteur de Québec, « est le plus beau fieuron de la couronne que portent les fils de Mgr de Mazenod, et l'un des plus merveilleux ouvenges de l'apostolat catholique dans le monde ».

A ce « fleuron », brillent les vives couleurs des vertus religieuses pratiquées par les Fréres missionnaires

De cet « ouvrage », nos chers coadjuteurs furent, en gran-

de partie, les nobles artisans.

Ce n'est pas de ces vaillants du Nord-Ouest, toutefois, que nous devons encore parler L'heure viendra peut-être où une autre plume fera revivre ces légendaires marcheurs, architectes, peintres, charpentiers - tels les Frères Bowes et Némoz. - hommes de peine et d'abnégation, dont les noms restent attachés, comme des âmes harmonieuses, à tant d'édifices construits avec la scie de long et la cognée du bûcheron : églises, écoles, couvents à la structure solide et chaude, aux allures élancées, aux « toits français », aux clochetons hardis, à la fine croix dominante. Ces pieux ouvriers des temps apostoliques attendent, aux cimelières des Oblats, à Saint-Boniface, à Prince-Albert, à Ou'Appelle, à Saint-Albert, à Sainte-Marie de la Colombie, la résurrection glorieuse ; et ceux qui les remplacent n'ont d'autre idéal que de travailler aux ouvrages de la civilisation nouvelle avec la même foi et le même courage que les grands religieux coadiuteurs, leurs devanciers.

Les pays où nous découvriron, les Apôtres inconnus, objet de ce hvre, commencent aux limites septentrionales des grandes prairies du Nord-Ouest canadien, là où finissent les chemins de fer, l'automobile, les villes et les villages de notre civilisation.

Ces régions presque entièrement vêtues de forêts vierges, envahies par des fleuves indomptés, sont encore, dans leur

grande partie, le libre domaine des Peaux-Rouges et des Kaquimaux et s'appellent les vicariats de l'Athabaska et du Mackenzie

Le vicariat de l'Athabaska, au Sud, commence au 54° degré de latitude. Le vicariat du Mackenzie, riverain de l'océan Glacial, s'étend du 60° degré au pôle Nord

Si I on ajoute à ces vicariats superposés, celui du Keewatin, riverain de la Baie d'Hudson et celui du Youkon, riverain de l'Océan Pacifique, l'on a devant soi un territoire aussi grand que les deux tiers de l'Europe

Dans ces territoires n'ont encore résidé que les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, la plupart venus de France et du Canada français

Le premier vicariat détaché, en 1862, du diocèse de Saint-Boniface, et appelé l'Athabaska-Mackenzie, fut confié à Mgr Faraud. Il englobait, outre l'Athabaska et le Mackenzie actuels, le Youkon et le nord du Krewatin, s'étendant ainsi de la Baie d'Hudson à l'océan Pacifique.

En 1891, Mgr Grouard succèda à Mgr Faraud.

En 1901, un partage s'opera Mgr Grouard garda l'Athabaska et Mgr Breynat devint le vicaire apostolique du Mackenzie.

Mgr Clut fut l'auxiliaire de Mgr Faraud et de Mgr Grouard, de 1867 à 1903.

Mgr Grouard a Mgr Joussard pour coadjuteur depuis 1909.

Mgr Grandin, saintement célèbre dans nos missions du Nord, passa deux années, comme prêtre, dans l'Athabasha-Mackenzie Devenu coadjuteur de Mgr l'aché, évêque de Saint-Boniface, il retourna au Mackenzie, poussant sa marche jusqu'au Cercle polaire, dans une visite pastorale, qui dura trois ans. Nommé, en 1867, évêque de Saint-Albert, diocèse taillé dans Saint-Boniface et l'Athabaska-Mackensie à la fois, il y resta jusqu'an 1902, date de sa mort.

L'Athabaska et le Mackenzie, tout amoindris des vicarists du Keewatin et du Youkon, renfermeraient encore six fois la France. Un cours d'eau d'environ 4 000 kilomètres, nommé rivière Alhabaska jusqu'au lac Athabaska, rivière des Esclaves jusqu'au Grand Lac des Esclaves, et fleuve Mackenzie jusqu'à l'océan Glacial, traverse les deux vicariats de l'Athabaska et du Mackenzie.

Ce cours d'eau, par les grands lacs qu'il recueille ou qu'il forme, par les affluents qu'il reçoit de toutes parts, livre un fougueux mais libre passage vers des régions, qui, sans lui, fussent restees pour longtemps inconnues

Les Indigènes suivirent les premiers ces « chemins qui marchent », s'arrêtant aux parages les mieux pourvus des ressources de la chasse et de la pêche,

Plus tard, des commerçants rejoignisent les Indiens, dans le but de troquer leurs pelleteries contre divers objets utiles. Ils établirent leurs comptoirs d'échange, foris-de-traites, de loin en loin, au bord des rivières et des lacs. Ces foris étaient de simples cabanes entourées d'une chêtive palisade et n'offraient aucun aspect guerrier Leur nom seul, que vient d'abroger un décret du gouvernement canadien, excepté pour le Fort-Smith, indiquait qu'ils appartenaient à des compagnies qui avaient bâti d'abord de vraies forteresses en des endroits moins pacifiques, comme sur les rivages de la Baie d'Hudson

Après les commerçants, vinrent les missionnaires, qui établirent leur demeure, à côté des forts-de-traites, devenus bientôt le rendez-vous des Indiens nomades, qu'ils cherchaient.

Dans l'Athabaska-Mackenzie, en descendant les rivières et en côtoyant les lacs que nous venons de nommer, nous trouvons les Missions Saint-Jean-Baptiste (Mac Morray), la Nativité (Chipeweyan), Sainte-Marie (Fitzgerald), Saint-Isidore (Fort-Smith), Saint-Joseph, (Résolution), Sainte-Anne (Rivière-au-Foin), Nolre-Dame de la Providence (Providence), Sacré-Cœur (Simpson), Nolre-Dame du Sacré-Cœur (Wrigley), Sainte-Thèrese (Norman), Notre-Dame

de Bonne Espérance (Good-Hope), Saint-Nom de Marie

(Rivière rouge Arctique).

Sur notre droite, nous avons laissé à l'est du lac Athabaska Notre-Dame des Sept-Douleurs (Fond-du-Lac), au nord du Grand Lac des Esclaves Saint Michel (Rac) et à l'extrémité nord-est du Grand Lac de l'Ours, Notre-Dame du Rosaire (Base Deaso)

Sur notre gauche, nous avons vu descendre les deux principaux affluents du Mackensie la rivière la Paix et la rivière des Liards. Dans les contrées qui arrosent ces rivières s'échelonnent les missions Saint-Bernard Saint-Bruno et Saint-Gelestin (Petit Lac des Esclaves) Saint-François-Xavier lac Esturgeon), Saint-Martin (lac Wabaska), Saint-Vincent-Ferrier, Saint-Emile, Saint-Boniface et Saint-Joseph (Grande Prairie) Notre-Dame des Neiges (Hudson's Hope,, Saint-Jean (Saint John), Saint-Charles (Dunvegan), Saint-Augustin et l'Immaculée Conception (Peace Rivir), Saint-Henri (Vermillon Saint-Paul (Nelson), Saint-Raphael (Liards).

Les zones ouvertes de la rivière la Paix profondément fertiles, périodiquement caressées par les lointains effluves des deux courants d'air chaud partant l'un du Golfe du Mexique, l'autre du Golfe de Californie, se voient rapidement peuplées d'une immigration blanche et abondonnées par les Indiens Ceux-cu satisfaits de la protection que leur accorde le gouvernement canadien, ont consenti à ne retenir de leur ancien payade libert é que certaines réserves. où da attendent l'extinction de leurs tribue Ges contrées après avoir été si longtemps après aux missionnaires, ne connaîtront bientôt plus que l'organisation facile des diecoses de race blanche. Les Oblats de Marie Immaculée, prètres et frères, y restent encore les seuls. Pionniers patients, ila livreront, il heure venue, au clergé séculier, le sillon qu'ils ont ouvert et les moi, sons qu'ils ont semées. Ainsi en fut-il fait dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie Anglaise. Leur dernière consolation sera de veiller, jusqu'à la fin, sur les débris des vieilles nations indiennes

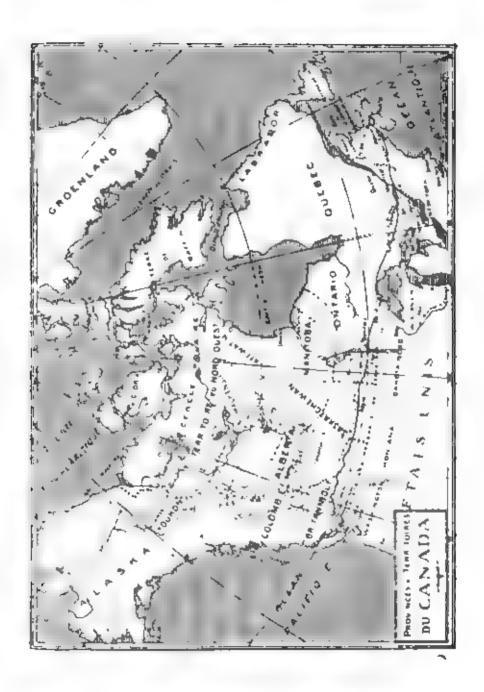

Mais aucune colonisation n'a encore entamé les régions du fleuve Athabaska-Mackenzie; et, dans les bois ou les déserts baignés par le grand cours d'eau, par le lac Athabaska, par le Grand Lac des Esclaves et par le Grand Lac de . l'Ours, on n'a encore vu, dans l'état de leur vie primitive, libres et errants toujours, que les deux grandes nations des Dénés et des Esquimaux et quelques Cris algonquins

Les tribus de la nation Dénée se rencontrent, du sud au nord, dans l'ordre suivant : les Monlagnais, les Mangeurs de Caribous, les Caslors, les Couleaux-Jaunes, les Plats-Côles-de-Chiens, les Esclaves, les Peaux de-Lievres et les Lou-

cheua.

Trois autres grandes tribus Dénées ont occipé la vie de plusieurs M salonnaires Oblats de Marie Immaculée, mais elles appartiennent au territoire de la Colombie Britannque, par-delà les Montagnes Rocheuses Le R. P. Morice O. M. I., en a admirablement troité dans plusieurs livres Au pays de l'Ours Noir Essai sur l'origine des Dénés, et dans son célèbre ouvrag- en quatre volumes, récemment réédité: Histoire de l'Eglise catholique dans l'Ouest Canadien. Le Père Morice y établit que la nation dênée dut être scindée par les autres nations Peaux-Roi ges, au temps des gue res intestincs, attendu que l'on retrouve leur langue et leurs traits — non leurs sympathiques qualités toutefois—, chez les Navaios et les Apaches du sud des Etats-Unis et du nord du Mexique.

Par delà les Loucheux, il n'y a plus que les abords de l'O-

céan Glacial arctique, patrie des Esquimaux

٠.

Les Dénés de l'Athabaska-Mackenzie furent trouvés par les missionnaires, en 1848, dans l'esclavage de la superstition, de la sorcellerie, de la polygamie et de certaines cruau-

tés qu'inspire toujours le demon du pagamsme.

L'enfant n'était, dans l'estime des parents, que l'objet vulgaire, que l'on peut laisser, reprendre et détruire à plaisir. Les petites filles étaient particulièrement exposées à être tuées et mangées en temps de jamine Nul n'avait d'égard pour l'orphelin. Son sort le meilleur était souvent d'être abandonné à la dent des chiens ou des loups

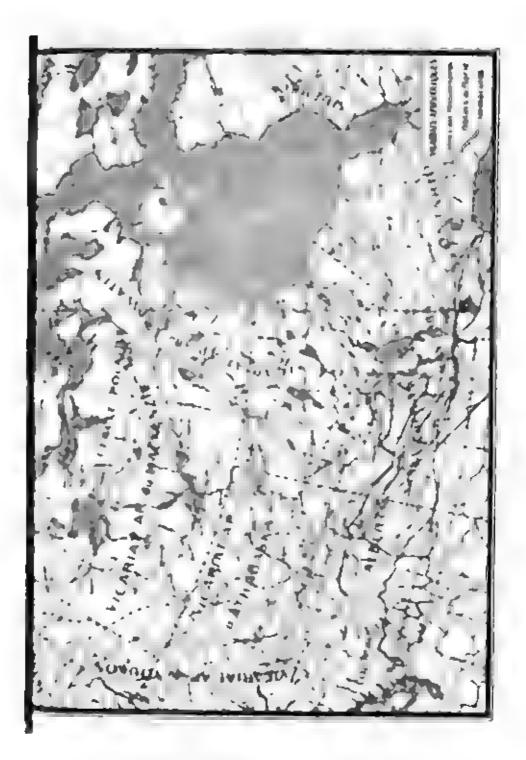

#### APÔTRES INCONNUS

Lorsque le vieillard ne pouvait plus suivre les caravanes, on le délaissait dans les bois

La femme était la créature de toute, les douleurs, au foyer sauvage. Victime de la brutalité de tous, vil article de commerce quelquefois, elle attendait le coup de couteau ou de flèche destiné à achever ses jours. Même aujourd'hui, après les longs efforts accomplis par l'Eglise pour la réhabiliter dans sa dignité d'épouse et de mère, elle est encore regardée dans certains quartiers comme l'être inférieur, dont il n'importe pas de s'occuper.

Il y a peu d'années, un missionnaire passant par un campement indien, dans les bois, entendit chanter et danser sous une tente. Il entra On y festoyait d'un ours, tué le matin. Les éclats de rire et les vocalisations guiturales s'interrompirent pour la cérémonie traditionnelle de la poignée de mains. Le missionnaire, assis avec tout le monde, autour du joyeux foyer, prenait déjà la part qu'on lui offrait du rôtir de l'ours, lorsqu'il perçut, venant d'un coin de la tente, un gémissement Une forme amoncelée là, sur le passage de la bise, remusit à peine C'était la mère dela famille Ellese mourait, sans que personne semblât se soucier d'elle. Le prêtre parla sévèrement. L'aîné répondit.

— Bah ! Ge n'est qu'une femme.

La conversion des Denés, maigre la survivance de certains abus, que la grâce et le temps extirperont avec les dernières racines du paganisme, fut aussi sincère que facile

Cette facilité, les missionnaires l'attribuent à la mamère dont les Dénés, dans la misère de leur vie, à l'encontre même des menaces du sorcier, prêtre du Démon, respectèrent, telle qu'elle s'imposait à leur conscience, la loi naturelle. Beaucoup de chretiens que nous connaissons auraient à rougir devant ces païens du Nouveau-Monde

Rendons aussi hommage on ne le fera jamais trop aux précurseurs des missionnaires, les Coureurs des bous, français ou canadiens français Guides, puis serviteurs, des compagnies commerçantes du Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson, ces sympathiques aventuriers pénétrèrent de bonne heure dans les families indiennes, gagnèrent leur confiance, firent naître dans les cœurs sauvages le désir de recevoir la Robe-Noire, l'Homme de la Prière, celui qui leur apprendrait à prier avec les Français. La prière des Anglais signifie le protestantisme.

Le missionnaire venu enfin, pour montrer avec sa croix le chemin du Ciel, les Coureurs-des-bois ou leurs descendants, les Métis français, se constituérent ses interprêtes, ses maîtres en langues Peaux-Rouges, ses défenseurs, ses amis, ses vicaires du dehors

La raison principale des miséricordes divines envers les âmes de ces pauvres pays ne saurait sans doute s'exprimer en termes plus apostoliques que ceux de Mgr Breynat, parlant des chrétiens du Mackenzie, son diocèse Rappelonsles Nous y trouverons, en même temps, les vraies difficultés de l'évangélisation de l'Extrême-Nord:

Comment se fait il que Dieu ait envoyé de préférence ses missionnaires a une poignée de sauvages, dispersés dans un pays si malaisé à atteindre, où les communications sent si difficiles, le chimat si dur, en un mot dans un pays où il semblait avoir accumulé toutes les difficultés physiques et morales, alors qu'en sont privées tant de mislions d'âmes, d'un acces alsé, sous des climats enchanteurs, et qui n'attendent que la lumière de l'Evangile pour se convertir ?. Il faut vraiment que Dieu ait aimé nos sauvages d'un amour de prédilection, précisément à cause de leur pauvreté, de leur dénuenent Et parce que Dieu les a aimés ainsi, il a choisi, pour les amener à Lui, une Congrégation remplie, elle aussi de prédilection pour les pauvres, les abandonnés. . »

Le vénéré Prélat a prononcé trois mots, qu'il nous faut retenir au cours de cet ouvrage, pour comprendre les sacrifices accomplis par les missionnaires prêtres et frères : Climal, distances, pauvrelé

Le climat des régions polaires rassemble les contrastes extrêmes. L'été passe brusquement à l'hiver, et l'hiver brusquement à l'été

Durant l'été très court, le soieil auspendu, sans déclin, sur le pôle, ne disparaît qu'à poine sur le reste du Mackenzie; et sa chaleur demeure torride le long du jour et souventle long de la nuit.

L'hiver entretient, de sept à neuf mois, ses rigueurs sibériennes. Le thermomètre centigrade y marque une moyenne de trente degrés au-dessous de zéro. Il y descendra parfois

à plus de sorxante degrés

Les distances placent les vicariats arctiques dans des solitudes, qui resceront longten pa inocessibles au confort des pays de chemin de fer, et qui ejettent de deux à trois cents kilot êtres les unes des autres la plupart des résidences du Mockenzie. Que de fois le voyageur de ces déserts n'échappe-t-it aux péries des éléments que pour tomber dans les ensbûches de l'enneum de tout bien l. .

La pauvreié des passions de l'Extrême-Nord n's pu pendant longtemps se comparer qu'à celle de Bethléem et de

Nazareth.

Mais, comme à Bethleem, comme à Nazareth, la Providence à suscité à presque toutes les missions de l'Athabaska et du Mackenzie d'humbles Joseph des travailleurs sanctifiés, des Frères coadjuteurs.

Ces Frères du Prêtre trouvérent toujours, sous le patronage des saints et des saintes auxquels avaient été dédiées les Missions nommées plus haut, une cellule religieuse.

Cette cellule, dressée au milieu de l'immensité sauvage, fut d'abord une cabane, sinon une simple tente en peau de bête. Mais, dans cette cabane, sous cette tente, il y avait un Tabernacle et une image de Marie

Près de Jesus-Hostre aux pieds de la Reme des Vorges, le Frère religieux peut aviver, chaque matin, chaque suir, la flamme de sa vocation. C'est l'école de sa vie de mis-

воплате

Il sait qu'en s'appliquant à reproduire les vertus de Notre-Seigneur, de la Très Sainte Vierge, de saint Joseph, il accumule les trésors des bénedictions et des grâces, dont il a besoin, non seulement pour lui-même, mais pour les autres, pour les âmes qu'il est venu sauver

Dans ses heures de méditations et de prières, il travaille à l'exemple de la rengieuse d'Avila, sainte Thérèse, qui, du fond de son monastère, convertit autant de païens que

maint François Xavier, l'apôtre des Indes.

Lorsque la maladie le retient au foyer, il travaille encore, par l'accomplissement plus parfait de ses devoirs religieux, pour la cause de l'apostolat, comme la Bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jesus, la petite Sœur des missionnaires. Ayant reçu l'ordre de faire chaque jour une courte promenade dans le jardin du Carmel, elle faisait des efforts surhumains pour obéir.

- Mais no voyez-vous pas, lui dit son infirmière, que

vous vous fat.guez mutilement? Reposez-vous plutôt.

 Oh! Laissez, ma Sœur répondit-elle. Je marche en ce moment pour un missionnaire qui n'en peut plus

Par quels moyens, et à quelle perfection s'est développé l'esprit religieux, c'est-à-dire l'union à Dieu par le sacrifice de notre Frère coadjuteur, le récit de la vie apostolique qui va suivre et les anecdotes qui formeront les chapitres tâcheront de le montrer de plus en plus.

Destine, en effet, à se dépenser surtout dans la vie extérieure, après s'être nourri dans la vie intérieure, contemplative, le cœur rempli de mérites, capable de donner de son abondance, il ne reste au Frère religieux qu'as'élancer, de sa cellule, sur le champ de l'action, pour devenir, dans la plénitude de sa vocation, le Missionnaire.



## CHAPITRE II

## Missionnaire

La mort des Pères Rouvière, Le Roux et Frapsquee, chez les Esquimaux
Ce ful un Frère qui teur manqua. — Echec de la mission esquimaude
du Père Petitol. — Succès de estis du Père Turqueist — Les Frères
dans les Missions des Dénés — Réflexions de Myr Puscal et de l'evêque auxitiaire de l'Alkabaska-Mackensie — Comment le Frère
Boisramé sauva la vie de Myr Clat. — El le Frère Levreff celle du
Père Dupé. — Au Klondyke, par la Cité de la Mort, et les Monlagues
Rocheuses — Le Vicaire général voyageur de Myr Grouard Missionnaire comme gardien du prêtre, le Frère l'est encore comme compagnon, komme d'exemple et de conseil, caléchiete, instituteur, publiciste, travailleur des mains. Le levret opus de N-D. de la Prondence, en 1876 — Paix et gateié du Frère missionnaire — Quelques
craquis

Vers la fin d'octobre 1913, deux jeunes missionnaires brillamment doués des dons du corps et de l'esprit tombaient, massacrés par les Esquimaux, au bord de l'océan Glacial.

Ce fut pendant qu'ils regagnaient, pour y passer le reste de l'hiver leur cabanc du Grand Lac de l'Ours.

Le Grand Lac de l'Ours, plus vaste que la Belgique, est situé à droite du grand fleuve Mackenzie, dans lequel il s'épanche par la rivière de l'Ours Ses baies septentmona les affleurent le Cercle polaire, et une centaine de kilomètres seulement le séparent de l'océan Glacial Mais cette distance se multiplie par les difficultés inouïes d'un steppe, qui n'a pour chemin que des glaçons et des rocs, et sur lequel s'est établie la désolation.

C'est le Barren land, la Terre slérile. Assez vaste pour couvrir trois ou quatre fois la France, la Terre stérile borde l'océan polaire et s'étend jusqu'à la ligne que l'on tircrait du delta du Mackenzie à l'estuaire du Churchill, fleuve de la baie d'Hudson Aucun abri ne s'y rencontre, aucun bois n y prend racine, l'été n'y fait que tapisser les rochers d'une mousse spongieuse, nouvriture des troupeaux de rennes et des bœufs musqués

Les Esquimaux peuplent cette Terre stérile Durant la naison chaude de la traversent jusqu'aux forêts, afin de n'y munir d'ares, de flèches et de pièces de bois pour leurs traineaux. Puis, ils retournent à leurs maisons de neige de la mer Glaciale et des îles polaires.

Nos deux missionnaires avaient rencontré, au bord du Grand Lac de l'Ours, les Esquimaux, venus l'été, et s'etaient décides à aller passer parmi eux à l'embouchure du fleuve Coppermine, les mois de l'hiver 1913-1914

Le Père Rouvière, qui était arrivé au Lac de l'Ours en 1911, et le Père Le Roux, qui l'y avait rejoint en 1912, s'étaient vus réduits à employer presque tout leur temps à des travaux manuels, si durs que leurs forces en étaient à bout

Lors de leur départ, en octobre 1913, pour le camp d'hiver des Esquimaux, le Perc Rouviere souffrait d'un douleur de reins, dont il s'était afflige en construisant tout seul, la maisonnette du Grand Lac de l'Ours Un thu me obstiné dechirait la poitrine du Père I. Roux Leur quatre chiens, d'autre part, étaient si affaiblis, que deux d'entre eux devaient bienlôt succomber sur la rouce Auss les missionnaires avaient-ils été contraints de demandei l'aide d'un groupe d'Esquimaux refournant à la mer Purmi ceux-ca se trouvail le ciuel sorgier sannisiak.

Arrivés à une île du Golfe du Couronnement ou les in digénes avaient disposé leurs quartiers de pêche, les Péres trouvèrent le camp en désarroi, parce que le pouson foissait presque défaut. Il y a béaucoup d'Esquemux voleurs qui, mênie sans être menaces de la fain , ne tardent par à s'emparer du bien d'ausrui. On vola les dernières provisions des missionnaires. On n'it aussi la main sur leur carabine qu'ils eurent à reprendre de force. Comprenant qu'ils ne gagneraient men à séjourner d'ivantage, ils repartirent avec leurs pauvres chiens.

Koha, Esquimau robuste et devoué, les accompagna à quelque distance. Mus lorsqu'il fut rentré au village,



A HAPITRE GÖYÜRAL DE LA CCW RÉGALON DES MISSIONAIRES OBLATS DE LARIF AMALTER







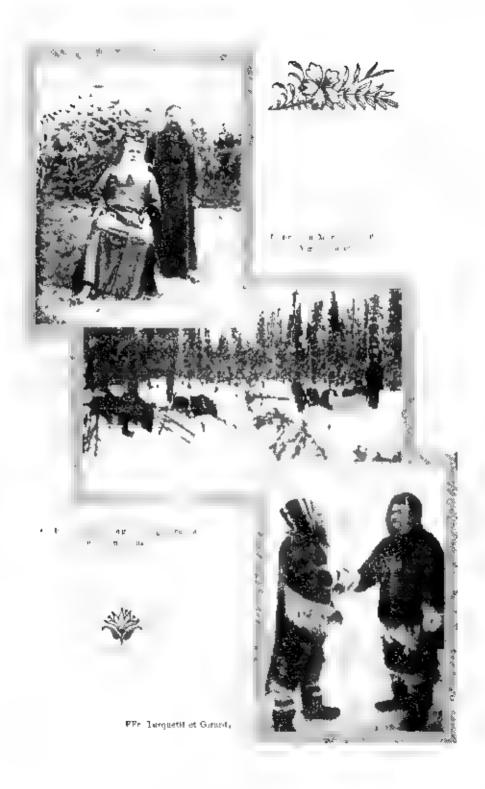



Cus recreation des Recres à la Communaux de Rendux du Come, de des Facta des Onpugna de annie projetence, à comment activé par les access, PR. Recautiet J. J. Brandet d. X. Crand, William Polletier et R. P. Empert



A as a seron le P. Act. by Lac A hopers at PP) is one Course to Decision is he ownered Monetal

deux autres, Sinnisiak et Oulouksak, se mirent aur les traces du convoi

L'Esquimau ne frappe bien que dans le dos. Afin de tromper la défiance des victimes et d'attendre l'heure propice, les intrus racontèrent qu'ils allaient au devant de leurs parents attardes dans la *Terre stérile*, et que, voyant les missionnaires suivre justement la même direction, ils voulaient leur offrir le secours de leurs personnes et de leurs chiens

Le troisième jour de cette marche, une tempête de neige se leva. Les Esquimaux en profitèrent Sinnisiak bondit, les pas assourdis par le bruit de la tourmente, jusqu'au Père Le Roux, qui retenait le traineau, à l'arrière, et le transperça d'un coup de dague

Pendant qu'Oulouksak achevait le missionnaire avec son couteau, Sinnisiak saisissait la carabine et tirait sur le Père Rouvière, occupé à frayer, pémblement, un chemin aux chiens de l'équipage Une balle l'abattit, et Oulouksak l'acheva, comme le premier.

Comme le Père Rouvière, étendu dans la neige rougie, priait encore, les Esquimaux, effrayés de voir « ces lèvres d'un mort remuer », allèrent chercher la hache au traineau et lui tranchèrent les pieds, les mains et la tête.

Ouvrant les deux corps, ils arrachèrent le foie, et le mangèrent.

Dieu est admirable dans ses saints, qui, en peu de temps, accomplissent de longues carrières. Loin de nous le regret de voir la couronne des martyrs ceindre le front de nos jeunes missionnaires. L'intensité du sacrifice, l'acted'amour parfait pour Dieu et pour les âmes, qui à vidé le sang de leurs cœurs sur les steppes de leur apostolat, hâteront la conversion de leurs bourreaux

Mais cette espérance peut-elle nous faire oublier que Dieu laisse agir les hommes, les pervers comme les bons, et que, si sa providence se plaît à retirer le bien du mai, elle se sert ordinairement, pour préserver ses ouvriers fidèles, des appuis, des secours, des remparts qu'ils se trouvent eux-mêmes? Si enviable que soit le martyre du sang, le prêtre, ministre des sacrements, prédicateur de

la vérité, sait qu'il n'y peut prétendre, parce que sa vocation le destine à vivre longtemps, et que le lot commun des missionnaires doit êtrele «martyre à petit feu», comme disait Mgr Grandin; le « martyre sans gloire », dont parlait Pie IX, le martyre du devoir longuement et patienment accompli

Sans doute les Pères Rouviere et Le Roux seraient-ils encore sur la brèche si un Frère condjuteur avait pu leur

être donné.

A quel titre, dès lors, ce bon Frere n'eût-it pas manté

d'être appele un missionnaire !

Il est peu de lettres, écrites par le Père Rouvière, du fond du Grand Lec de l'Ours, ou de l'un de ses relais dans la Terre stérile, qui ne gémisse sur la privation d'un Frère

Si un Frère venait à mon aide, il pourrait s'occuper de bâtir notre maison-chapelle, de faire la pêche pour nous et nos chiens, et durant ce temps, je m'emploierais à étudier la langue esquimaude et a catéchiser un peu Mais toutes mes journées, et querquefois mes nuits, se passent é pourvoir à ma subsistance

Une autre fois:

Si j'avais un Frère, je pourrais le laisser en charge de ma maison, de la chapelle, des chiens Mais, devant partir et ne pouvant laisser mes pauvres bêtes périr de faim, je suis force de m'en defaire. D'ailleurs, je ne pourrais même pas arriver a les nourrir, étant tout seul...

Après l'arrivée du Père Le Roux, le Père Rouvière écrit encore :

Afin de laisser à mon compagnon tout le temps possible d'apprendre la langue — étude pour laquelle il est si une doué, — je m'occupe de tout le matériel. Ah i si un bon Frère venant ! Quel soulagement ! Comme nous ferions du bien autour de nous ! Comme ce Frère serait, dans toute la force du terme, un missionnaire !...

Dans les feuilles d'un carnet de notes de voyage dispersées. Jaunies, presque illisibles, et retrouvées au bout de trois ans, sur la Terre sterile, avec les quelques ossements du Père Le Roux, que n'avait pas broyès la dent des bêtes sauvages, on put distinguer ce lambéau de phrase

... Ah! si nous avions en un Prère, nous ne.

Ce Prère, ce « bon Frère », qu'imploraient les Pères Rouvière et Le Roux ne leur vint jamais! Tous les coadjuteurs du Mackenzie étaient retenus à la tâche » d'empêcher de mourir de faim et de froid » les orphelinats et hospices, élevés au bord du fleuve Mackenzie et du Grand Lac des Esclaves Aux appels répétés, le Vicaire apostolique ne pouvait que répondre :

Impossible Tenez encore un peu, mes enfants Je cherche l Je parcours le Canada, la Belgique la France, en tâchant d'apitoyer sur votre détresse les geunes gens de cœur Aussitôt que j'aurai trouvé, je vous enverraf celui que vous demandez!

Mais aucun Frère condjuteur ne se trouva, pour le Grand Lac de l'Ours C'est pourquoi ayant employé les deux mois de l'été à travailler de leurs mains, les missionnaires résolurent d'aller instruire les Esquimaux, chez eux, durant l'hiver C'est pourquoi ils eurent à se confier, avec leur attelage m sérable, aux Indigènes suspects C'est pourquoi ils partirent, épuisés de fatigue. C'est pourquoi, sur leur retour, ils n'eurent personne qui veillât sur eux, qui les aidât à haler leur tratneau, personne pour les défendre et les empêcher de mourir.

Lorsque furent tombés ces deux apôtres, de trente-deux et vingt-sept ans, tous les missionnaires du Mackenzie, Pères et Frères, s'offrirent à leur Evêque pour les remplacer sur la plage de leur martyre. Les Pères Frapsauce et Falaize furent choisis

Le Père Frapsauce partit le premier, en 1919, accompagné enfin du coadjuteur tant désiré, le Frère Meyer

La Mission alla au mieux jusqu'à l'été 1920.

Mais, avant l'hiver, le Frère Meyer dut aller à la rencontre du Père Falaize, jusqu'à Norman, au confluent de la rivière de l'Ours et du Mackenzie Tous les contretemps semblèrent s'achainer sur les deux voyageurs, qui n'arrivèrent à la résidence du Grand Lac d'Ours que le 21 octobre

La cabane, hélas 'était vide Le Père Frapsauce, à bout de provisions était parti pour tendre des hameçons sous la glace déjà formée. Ne le voyant pas revenir, le Père

Falaize se mit à sa recherche. Il trouva bientôt une crevasse où s'arrêtarent les traces d'un traineau. Sous une tente dressée non loin de là, le bréviaire de Père Fransauce marquait les secondes vêpres du 24 octobre. L'année survante, on retrouva les chiens et le traineau mélés à des glacons rejetés par les vents sur la côte, et, quelques mois après, sous un banc de neige durcie, ce que les loups ou les ours avaient laissé du pauvre corps du missionnaire Un Indien, examinant l'endroit, où il avait sombré, avait dit !

-Si quelqu'un avait été avec le Père, il n'aurait pas péri

L'évangélisation de la tribu esquimande - les Tchight — qui habite les bouches du Mackenzie était prête en 1870 Le Pere Petitot, homme d'un remarquable talent et d'une endurance éproavée, jugea que l'entreprise serant possible, avec le concours d'un Frère coadjuteur. Il partit de la Mission N -D de Bonne Espérance (Cercle polaire), sa résidence, pour le Grand Lac des Esclaves plus de mille kilometres — ou il comptait trouver Mgr Faraud, afin de plaider la cause, et de lui représenter combien il importait d'établir une mission à l'Île Richard. à côté du fort-de-traite qu on y installait alors

- Donnez-moi un Frere, Monseigneur et les Esquimaux

sont à nous

Mgr Faraud eut la douleur de ne pouvoir se rendre. faute de sujets, a la prière de son missionnaire. La Mission ne put être fondée.

L'année suivante arriva d'Angleterre un predicant La place fut ainsi conquise au protestantisme, Presque

tous les Tchight en sont restés les adeptes

A la Mission de Notre-Dame de la Délivrande, d'autre part, sur la rive nord-ouest de la Baie d'Hudson, où se rallient les Esquimaux du vicariat du Keewatin, le Père Turquetil eut le bonheur de trouver, pour remplacer le Père Le Blanc, son premier compagnon, mort prématurément, le Frère Prime Girard Grâce à cet auxiliaire, il put continuer son œuvre. Aujourd'hui, il y a. à Notre-Dame de la Délivrande, une chrétienté comparable à celles de la primitive Eglise.

٠.

Comme chez les Esquimaux, c'est dans la mesure où elles reçutent le secours des Frères coadjuteurs que prospérérent les Missions des Dénes et des Uns, leurs voisins du Sud-Ailleurs, le missionnaire ne faisait que déplorer sa soutade

Le Père Pascal — mort en 1920 évêque de Prince-Albert Saskatchewan, — écrivait, de la Mission de Notre-Dame des Sept Douleurs (Fond-du-Lac Athabaska) où il débuta, en 1875, comme missionnaire de la tribu des Mangeurs de Caribous:

Depuis deux uns que je suis ici. la pêche, les travaux de toutes sortes et les sauvages ont pris tout mon temps. Le soir seulement, je puis réciter mon bréviaire, dire mon chapelet, faire ma lecture apirituelle et étudier un peu la langue montagnaise. Voilà mon réglement forcé jusqu'à ce que la Providence fasse tomber du Ctel un petit Frère, le seul objet de mes vœux l

Au chapitre général des Oblats de Marie Immaculée, tenu à Parie, en 1878, Mgr Clut suppliait en ces termes

Avant mon départ du Mackenzie, tous les missionnaires m'ont demandé de leur ramener un Prere, et leurs lettres m'ent renouvelé, depuis, cette demande. J'espère que le Chapitre aum pitié de nous. Nos besoins sont des ; lus pressants. It est impossible, chez nous, de se procurer de l'aide Mais, vos serviteurs? direz vous. Des serviteurs? Disbord, il est impossible souvent de s'en procurer. Si I on en trouve, ils ont d'ordinaire femmes et enfants, qu'il faut nourcir, vetir et loger. Devinez vous les dépenses et les inconvéments que tout cela entraîne dans nos pauvres missions et nos puserables demeures? Si le morcenaire n'est pas marié il exigedes prix énormes, et ne travaille qu'avec paresse, indépendance et toules les exigences. En ce cas, nos pauvres Peres s'en passent ils préparent oux mêmes leurs aliments, coupent leur bois, défrichent bâtissent, etc. Et, durant ce temps, ils ne s'instruisent pas dans les langues si difficules, ils ne prêchent pas, ils ne convertissent pas...

Osera: je faire la demande d'un Frère pour mot-même . Oui, ail le fallait, je me mettrais à genoux pour en obtenir un qui pût m'accompagner, dans mes incessants voyages. Depuis ma consècration épiscopale 1867, je n'ai jamais eu de Frère pour m'assister, si ce n'est une fois, pendant trois semotnes.

Mais, direz-vous encore, vous avez des Frères dans votre vicariat. Pourquoi ne prenez-vous pas l'un d'eux à votre service? ... Ah i l'ai blen souvent eu cette tentation; mais, me sentant plus robuste que la plupart de nos Péres, et sachant, du reste, que je ferais un grand tort à la résidence dans laquelle je choisirais, j'ai préfèré m'en passer jusqu'ici, et, par suite, je me suis vu plusieurs fois exposé à mourir de misère, ayant été abandonné par des serviteurs, pendant mes longs voyages d'hiver et d'été Sans une providence toute spéciale, j'aurais d'û périr, et cela uniquement parce que je n'avais pas avec moi un homme dévoué

Nous avons souligné ces mots de Mgr Clut si ce n'est une fois pendant trois semunes, parce que nous avons appris que, sans la présence du Frère Boisramé, Mgr Clut aurait perdu la vie.

Le Frère Boisrame, cousin du célèbre Père Boisramé, auteur d'un ouvrage de méditations en trois volumes, et qui forma tant d'Oblats, au noviciat de Notre-Dame des Anges de Lachine (aujourd'hui Ville La Salle), le Frère Boisramé fut le premier coadjuteur des missions de l'Athabaska-Mackenzis

Il arriva de la Mayenne, où il était bourreher de son état, à l'Ile à la Crosse (Nord de la Saskatchewan), avec Mgr. Grandin, en 1860. De cette date à celle de sa mort, 1904, il fut le fac-totum des missions de l'Extrême-Nord. Si grande était la confiance de Mgr. Faraud en son habileté. son jugement et son esprit religieux qu'il lui laissait habituellement la liberté complète de ses emplois et de ses voyages. Il avait le don de se multipher et de mener à bien ce qu'il entreprenait. Il défricha, il planta, il pêcha surtout Par ses pêches, qui duraient parfois de trois heures du matin à dix heures du soir, il « sauva la nation ». C'était son expression Quoique d'une santé frêle, il fournissait le labeur « d'un homme de fer » Il fut l'un des grands bâtisseurs dans nos missions. En bon Français, il avait toujours un petit draperu, confectionné avec des guenilles. s'il le fallait, mais bien tricolore, qu'il ne manquait pas d'arborer, comme bouquet de couronnement, sur chacune des maisons et églises qu'il dressait, de par le vicariat, \*afin de faire savoir aux Anglais de tout ordre que c'étaient des mains françaises qui avaient travaillé là x

Intelligent, spirituel épris d'amour pour la Congréga-

tion, sa Mère, mais « n'ayant jamais eu le temps d'apprendre à écrire », il recourait à des secrétaires, parmi l'esquels s'inscrivirent Mgr Farsud, Mgr Grandin, Mgr Clut et Mgr Gronard Il dictait de vraies « circulaires » aux communautés du vicariat, circulaires d'enthousiasme naîf, où le zèle pieux et les réflexions prin : autières se donnaient libre cours.

Refevé dans l'une de ces lettres au Supériour général, et conservé dans nos Annales, ce post-scriptum, authen-

tique par le secrétaire du jour, Mgr Grouard

— Je vous dirai, mon Très Révérend Père, que vous pouvez être tout à fait rassuré sur le sort de vos enfants de la Mission Providence On y est très bien depuis que nous avons les Sœurs Grises et des vaches.

Le souvenir de l'une de ses saillies se conserve, à la même

mission.

L'arrivée d'un traineau au milieu de ces solitudes, est un événement aux grandes proportions. Un soir de décembre, apparut Mgr Clut, avec ses chiens. Le Frère Boisramé courant au couvent, rencontra les religieuses qui s'acheminaient vers leur chapelle pour la prière.

- Vite, ma Sœur supérieure, préparez un bon souper,

Mgr Clut est là 1

- Mgr Clut ? Impossible, impossible! font, en chœur, toutes les Sœurs II est parti pour deux ou trois ans!

- Je vous dis qu'il est là l

- Eh bien I on he vous croit pas C est encore une farce. Et on n'est pas au premier avril.
- -- Vous ne le croyez pas 'Eh bien! vous êtes vous êtes des Thomates!

Et il disparut,

Et le souper tardif s'apprêta quand même, comme pour une lête

Le Frère Boisramé excellait à la réplique

En 1869, dans l'intention de se renseigner sur certains procédés d'aménagement que l'on vantait, il aila demander au fameux ministre protestant du Fort Simpson, Bompas, la permission de visiter son temple. Le ministre l'accueillit avec politesse, et ne tarda pas à lui offrir une bible... en grec :

- Lisez-moi ça, et vous vous convertirez bientôt. C'est du grec, mon Frère 'Si vous saviez quelle douceur !

— Je n'ai pas eu le temps d'étudier le gree, monsieur le

Ministre

- Oh! comme cela doit vous manquer! Tenez, prenez du moins ce Nouveau Testament en anglais.

-- Je suis trop Français. Monsieur...

Alors le bon ministre de plaindre son interlocuteur, et de s'apitoyer sur le sort des « panvres Frères, domesti-

ques, esclaves des prêtres catholiques ». .

- Assez, monsieur, sachez que nous ne sommes point des esclaves, ni même des domestiques, et que nous ne sommes point traités comme tels, et que, d'aideurs, en nous l'étions, ce serait de notre plein gre et que nous nous regarderions encore comme grandement honores qu'on ait daigné se servir de nous pour annoncer l'Evangile de la vérité. Les Pères ne sont point venus nous chercher. Au contraire, c'est nous qui les supplions de bien vouloir nous recevoir pour les aider en ce qui regarde le matériel tandis qu'ils s'occupent du spirituel. Ils nous considérent et nous traitent comme leurs frères, et. ce qui est imeux encore, ils nous font participer à tous leurs mérites. Voila, monsieur, en deux mots, ce que nous sommes et comment on nous estime. Cessez donc de nous plaindre, je vous prie, car nous sommes parfaitement heureux dans la vie de missionnaire

La foi du Frère Boisramé animait toute sa vie. Dans les dangers des voyages, elle se manifestait particulièrement.

- Je ne veux prendre aucun risque de perdre mon âme, avouait-il. Aussi je fais des actes de contrition à tout cas-
- --- Combien à peu près dans une demi-heure, fui demandait un jour Mgr Grandin ?

- Au moins cinquante, répondit-il

Revenons au « sauvetage » de Mgr Clut.

C'était en 1873. Mgr Clut partait de la Mission de la Providence (fleuve Mackenzie), pour la Mission de la Nativité (lac Athabaska) Il y avait à parcourir, avec les chiens et deux traîneaux, lourdement chargés, près de 800 kilomètres.

Le péril se rencontrait à quelque 60 kilomètres de la Providence, à l'endroit où le fleuve, à peine sorti des portes du Grand Lac des Esclaves, mesure une largeur de 20 à 30 kilomètres. Un barrage de glaçons avait refoulé le Mackenzie et tellement haussé son niveau que les bois d'alentour en étaient inondés et que la formation de la glace en avait été beaucoup retardée. La première difficulté consistait à passer de la forêt au fleuve. Le Frère Boisramé y parvint, en disposant des pontages, et, plongé lui-même dans l'eau glacée jusqu'à la ceinture, en transportant les attelages et Mgr Clut.

Les traineaux marchèrent, le reste de la journée, sur une glace craquante, dans la direction du Grand Lac des Esclaves. Mais où passer la mait? Retourner au rivage était impossible. Aller plus loin, jusqu'à une île, que l'on connaissait, Mgr Clut ne pouvait s'y résoudre, parce que cette île, très basse, submergée aussi par conséquent, ne devait offrir qu'une glace trop mince pour porter le campement. L'évêque proposa de s'installer en plein large, à l'abri des traîneaux renversés et des chiens

— Rester ici est un suicide, Monseigneur, dit le Frère Boisramé, averti des traftrises du courant dans ces heux La glace peut céder à tout instant et nous laisser sombrer.

On gagna l'île. Elle était submergée, en effet, et la cou-

che de glace s'effondrait partout, sous les pas

 Retournons au fleuve, dit Mgr Clut. Là, nous serons au sec, tandis que dans les mares de cette île, nous allons mourir de froid.

- Monseigneur, permettez que je cherche jusqu'au bout, insista le Frère.

Il partit, fouilla partout, et découvrit enfin une butte

épargnée

C'était le salut assuré, et même la nuit confortable auprès d'un feu, dans les chaudes couvertures de peau de bêtes.

Les missionnaires venaient de commencer, à genoux contre le bivouac, leur prière du soir, lorsqu'un fracas retentit en aval de l'île : le Mackenzie était brisé, et tout e la glace partait en pièces.

Mgr Clut, pleurant de reconnaissance, étreignit sur son

cœur son cher compagnon. Il décida que le port du refuge si rait appelé désormais l'Île Boisrame.

Quel missionnaire-prêtre, ou évêque, n'apporterait ici son récit, à tui, plus émouvant pent-êcre encore, et où il serait montre qu'il a dû plusieurs fois la vie au savorfaire et à l'abnégation de son humble frere coadjuteur?

Que ne dirait-on pas, pour ne citer encore que i un de ceux qui ne sont plus, du dévouement du frère Jean-Marie Lecreif?

En severer 1896, il accompagnait Mgr Grouard et e Père Dupé, entre le Petit Lac des Esclaves et le lac Wibalho Le Père Dupé, qui depuis assez longtemps battait, en courant, la neige devant les chiens, ralentic soudain, et bientôt ne remua qu'à peine.

Vous êtes bien fat.gué? demanda Mgr Grouard.

 Ce n'est pas tent la latigue, repondit-il, qui un certain engourdissement qui me lie les membres. Je ne puis même plus me servir de mes mains.

Il ny avait nul doute, continue Mgr Grouard il était en train de geler, et sui eût fallu chercher au loin et longtemps du bois pour faire du feu, comme cela arrive quelquefois, il se serait changé en statue de glace. Mais houreusement nous en avions la sous la main, en quantité considérable. Des qui l'vit la flamme briller, le pauvre Pore y plonges avidement les mains, trop avidoment même, car il se fit quelques légères brûlures.

- Que voulez-vous disait-il, j'ai envio de vivre !

Polit » petit copendan, la flamme grandissant ouvahit tout le bûcher et nous avons enfin un verinable feu de joie qui dissime toutes traces d'engourdissement Mais aussi le Frère Juan-Marie a-t-il fait une hécatombe d'arbres entière! Les reugliers secs tombent an masse sous les coig side sa bache. Plus il en abut, plus il en veut abattre. Il semble dire au Père Dupé

Ne cratgnez pas, mon Pere tant que je serai la, vous ne géle-

rez pas 1

Il de fait trêve : sa fareur de bûcheron que pour préparer le souver mais c'est pour recommencer de plus bede e la lueur de la flamme

Le Frère Jean Marie Lecceff repose depuis 1919 au cimelière de Saint-Albert, avec tant d'Oblats qui firent l'Eglise d'Alberta-Saskatchewan Bien qu'opportenant au vicenat d'Athabaska, il avait demandé d'être déposé parmi les défunts, les plus aimes, de sa Congrégation Il tombe longtemps avant la vieillesse. Et tous ceux qui l'ont connu le regardent comme une victime du don de soi sans calcul ni réserve

Arrivé de Bretagne au Mackenzie, en 1884, à l'âge de seize ans il se rompit aussitôt à la vie religieuse et apostolique du Nord, par l'un des plus rudes noviciats qui se puissent faire. On le vit tout de suite, avec les anciens, à toutes les tâches. Esprit délié, pensant tout haut, trop haut parfois, il était doué d'une impeccable mémoire des heux.

En 1995, Mgr Countd, qui l'avait souvent observé à l'œuvre des voyages se l'attacha définitivement comme compagnon de course à travers l'Athabaska et le Mackenzie

Ils dépassèrent même cette immensité, car ensemble ils firent une audacieuse traversée des Montagnes Rocheuses en 1900, époque de la folle ruée des mineurs sur le Klondike

Après avoir navigué et marche longtemps dans des marais, ils arrivèrent au pied des montagnes, devant une gorge où tombait à pie la rivière au Rat. Le remous baignoit un monticule de cabanes désertées et un cimetière avec des croix sans noms, sans dates, le tout dominé par un poteau charge de cette inscription. Desolation Gity. Une caravane entière de chercheurs d'or avait péri lè, de froid de faim et de scorbut, l'année précédente. Ce spectacle ne découragea pas nos voyageurs.

Mgr Grouard s'attela a un câble de remorque et le Frere Lecreff se mit à l'eau Pendan douze jours on fit louvoyer ainsi l'embarcation, sous les cascades Au faite des montagnes, Mar Grouard aperçut l'immense Youkon, où l'appelait sa charge pastorale Les deux missionnaires arrivèrent à Dawson, en haillons, couverts de poux, mais

heureux d'avoir échappé maintes fois à la mort

A la suite de cet exploit, le Frère Lecreff se décerna le titre de « Vicaire général voyageur » de Mgr Grouard. Aucune protestation ne s'éleva Il l'avait bien gagné Le zele des Frères à veiller sur la vie des Evêques et des Pères n'a d'égal que celui des Evêques et des Pères à veiller sur les Frères.

Le Père Grouard, passant, vers Noël 1868, à la Mission Sainte-Anne de la Rivière au Foin, sur le bord du Grand Lac des Esclaves, trouve le Frère Boisrame, seul, le pied foulé, blessure qu'il s'est faite en construisant une chapelle. Pendant trois jours le Père carriole le Frère, jusqu'à la Providence, où on le guerira

Mgr Clut fait un très penible voyage d'une semaine, dans le seul but de trouver le remêde qui soulagerait, et peut-être sauverait, le Frère Rousset, qu'un chien visieur a mordu à la làvre.

cieux a mordu à la lèvre

Pendant dix heures, sans répit, le Père Dupire bat les bois et les lacs, à la recherche du Frère Renault, égaré dans une tempête de neige. Il le retrouve à demi gelé

Nous avons montré un peu le rôle, transitoire pourraiton dire, du Frère, gardien de la vie du Père et son sauveur.

Le Frère est missionnaire, en permanence, comme compagnon du prêtre d'abord. Avec quelle onction ce mot ne se prononce-t-il pas, dans les missions solitaires de l'Athabaska-Mackenzie. • Mon compagnon l • Grâce à la présence du bon Frère, qui est un religieux associé, un commensal, un confident, un conseiller, un ami, a pris fin pour le missionnaire l'isolement, qui était le froid du cœur.

Le Frère est missionnaire aussi, parce que tous ses ouvrages, comme toute sa vic, concourent à la diffusion de

l'Evangile.

Le simple spectacle de ses exemples est une prédication continue, irrésistible. Un loup de mer, échoué au Mackenzie, venait de passer du protestantisme à la vérité. Il disait à S. G. Mgr Breynat:

Si je suis catholique aujourd'hui, c'est grâce à vos
 Frères dont la vie religieuse et dévouée m'a profondement

touché et convaincu

Et que de paroles édifiantes, il est facile à nos bons Frères de placer, chemin faisant ! Le Frère Leroux écrivait, de la Mission de la Nativité, au R. P. Rey O. M. I., alors supéneur des chapelains de Montmartre on sait que

les Oblats de Marie Immeculée furent chargés de ce sanc tuaire national au Sacré-toeur depuis les origines jusqu'aux expulsions des religieux

Je désirerais un mois du Sacré-Caur et quelques petits livres

pour la dévotion au Sacré-Gœur

Par toi, cette dévotion fait de grands progrès. Il y a beaucoup de gens qui font la sunte communion du premier vendreul du mois. Dans ce lointain pays, si vous saviez comme il y en a qui écontent bien quand on leur parle du Sacré Cœur et des promesses qu'il a faites à ses dévoués serviteurs!

C'est vrai que je he suis qu'un pauvre frère. Je n'ai pas gràce d'état pour precher quelque dévotion que ce solt, à l'église. Mais a importe ' Quand je suis hors de la mission, et que j'ai l'occasion de me trouver avec les sauvages, je leur dis de ce divin Cœur quel-

que chose de bon.

Les travaux de nos Frères varient selon les conditions et les besoins des diverses missions

Quelques-uns ont I honneur d'être catéchistes attitrés D'autres, en l'absence du prêtre, président les offices du danianche. Ils font chanter les fidèles, récitent avec eux le chapelet et même leur adressent un petit sermon en

langue sauvage, lorsqu'ils l'ont apprise.

Plusieurs reimplissent la charge d'instituteurs. Le Frère Petrik Ryan aidant, au moyen de cet apostolat, le Pere Desmarais, au Petit Lac des Esclaves, contribus à défendre du protestantisme, qui était sur le point de la gagner, la tribu des tris Leur persévérance à «faire l'école», en dépit des obstacles dressés par toutes les malveillances leur valut la victoire, et le Père Desmarais put remettre à Mgr Grouard un troupeau confirmé dans la foi

Gertains Frères se dévouent à donner aux jeunes gens sauvages, sortant des écoles primaires, tenues par des religieuses, une éducation professionnelle, de nature à leur ouverr une carrière honorable, sous le regard de Dieu

La bonne presse elle-même a trouvé ses apôtres Et quel apostolat en effet l'Cette lettre du Frère Guibert, assistant actuel du Père Pierre Moulin, le vaillant et tout aimable missionnaire des Cris de la réserve d'Hobbéma, en Alberta, nous le révèle

· Le petit journal Gris, que rédigent les Pères Baller et Moulin

et que je compose et imprime, fact beaucoup de bien. Il est d'un grand secours aux Pères, disent les miers maires de l'Alberts, de in Sankatchewan, du Krewatin, du 3, mi ha et de l'Athabaska. Il y m benucun, dendri de où a paire re peut aller qui une ou deux foix l'un let cu les lodicus, cotourés, assegés par les minatres protestants, sans parter de leurs serviers, seralent bien exposés a publier leur reagion, a l'abandonner meme, si notre pelit journal n'arriva i de lorge en tempe gour leur parier de la doctrine cattachque. In lear expaguer, et pour con battic ieurs ouverp titions. I no ver te ecole serable taire bragacia, laced impression aura ux que la sançle parele. Pin est pas neci le verr des sauxages juli as se hosser gagner et aller tret ver le Pere je ur demander le baj tener a pres avvir lu dans fegrurnal. Lexi fication de la religion ventable. Neuvenvovena ce journal i 300 maivages, maia nous sayons que o notrau moins le lisent, car, a l'arrivée de la feuille aux reize pages, avec ses imagen, dont je grave nu content len clichés de bors tout le monde year contaitre ce qu'elle renferme, et criui qui la reçoit est fier de la faire passer à tout le monde

Le terrain sur lequel se hennent d'ordinaire les Freres, pour appuyer les combattants de la Parole évangelique, dans la lutte contre le paganisme et dans l'effort d'entretemr la Foi, est celui du travail manuel.

Mgr Clut famuit, en 1876, ce tableau de l'activité intime de la Mission de la Providence :

Nos deux établissements couvent-orphelinat des Sœurs Grises et couvent des Oblats, rivalisent d'ardeur pour le bien de la Mission Auté du Père Lecorre ,e donne mes soins les plus assidus au spirituel et au temporel. Nos bons Frères funt de même chacun dans sa spécialité.

Le Prère Salaise, presque sexagénaire et teès petit de taille, rend les plus grands services par toux les métiers auxquels il se livre Car il est a la fois forgeron ferblantier harloger mécanicien, etc. A son atelier it travaille pour toutes les missions du vicariat.

Le Frère Bouranné dépense a son ouvrage de menuserie et de charpenterie une ardeur infatigable. Il construit en ce moment une chapelle qui prétend dépa au nom pompeux de cuthédrale.

Le Frère Henault est notre fermier. Il s'entend fort bien à la besogne, et les trois mois de notre été lui suffisent pour nous procurer une grande quantité de pommes de terre et d'orge, al ments si précieux pour notre école et notre orphelinat.

Le Frère Schrers, sabotier émérite chausse confortablement tout le personnel !

I. Du même Frère Schern, que pous avait donné la Beignque, et qui se trouvait a cra à la Mas en de la Nobelle an Athabasha. Mar les aprèsers va t, quinze ana plus tard. « I at i hoppeut de vous présenter maintenant la

Enfin le Frère Olivier Carrour nous est très précieux comme pêcheur quotidien. Il remplace les indiens, que nous avions à payer très cher et qui ne faisaient que laisser dormir à l'eau nos filets. Sa pêche finie il trouve encore le temps de soigner nos quelques bêtes a corne

Quand dong toutes nos missions possèderont elles des Freres semblables? Malhaureusament quelques unes n'ont taujours que des n'ercenaires? Et des nieransires si onère ix que nos Peres aiment misoux se divier eux-n'amos à tous ces travaux nécessaires.

Avant de suivre nos chers coadjuteurs dans les détails de leur vie extérieure, voyons-les encore, un moment, au sein de leurs communautés, à l'heure où s'exhale particulièrement de ces ân es soines la « joie des enfants de Dieu », l'heure de la récreation.

C'est plana d'assister au concert des barbes, de toute teinte et de tout âge, qui se racontent leurs équipées, échangent ces taquineries qui sont la mechanceté des bons, et s'épanouissent au moindre bon mot trouvé. Celui-la, en retard d'une année sur la marche du monde, sourit aux nouvelles parties de France, il y a douze mois, avec le journal qu'un rapide courner vient d'apporter. Ces deux autres se guettent, en silence, penchés sur un jeu de patience, de calcul ou d'adresse. Sur tous les fronts repose la paix, qui surpasse tout sentiment.

Aux recréations des grandes fêtes chacun S'ingénie à mettre la résoussance en harmonie avec la solennité. Il nous revient un souvemr qui indiquera avec quelle conviction

Un brave Frère, venu de France à l'âge de dix-sept ans et qui dépasse maintenant la soixantaine, avait reçu sa part d'une boîte de havanes, envoyée aux missionnaires du Mackenzie, pour leurs êtrennes, par un bienfaiteur

Frère Scheers, de Meulebeke. It a passé jadis par nos maisons de Sion, de Moulins et d'Angers, dont il a conservé d'excellents souventes. Nombreux sont les offices qu'il a à temp init. It est le gardien du troupesu, le formissour d'eau et de bous de cheuffage, le charrieur de foin, etc., et, enfin le seul et unique subouter du Nord Que de sculiers ménagées, que de rhumes avortés que de rhumatismes évités, grâce à ces chauseures commodes, simple des parties, qu'il expédie de son site et dens toutes nos missions, et jusque sous la Cercle polaire. De la Miss on de la Previdence scule, il fut est arrivé, cat liver, une comman le de caquante paires de sabols 'C est une vraie jois pour lui de pouvoir, de temps à autre, exercer son niètler, et vous l'entendez auxs chanter, de sa voix tantes il peu sigre et l'ausse, ses vieux aira flamends, qu'il garde exprés pour est le circonstance.

Une botte, divisée entre tous, cela représentait deux havanes par fumeur ! Un trésor !

Le Frère, avec qui nous nous trouvions alors, exécuta le premier, pendant l'été, en l'honneur de Monseigneur qui l'avait apporté. L'autre, il le réserva pour tout l'hiver

Solennellement, il l'entama le jour de la Toussaint. Mais, afin de n'en consumer que le tiers, il avait place un fil d'arrêt, Lorsque le fil brûla, le havane fut éteint de force,

pour jusqu'à Noël

Noël! Grande liesse au pays indien! Après les splendeurs du minuit de la crèche, sous l'aurore boréale, après les cantiques montagnais au divin Enfant, sur l'air des vieux. Noëls de France, après les chants de la messe du jour que, de sa voix magnifique, il présida encore après les agapes de midi, où l'on servit — piat royal du Nord — d'opimes langues fumées de caribous, il reprit le havane, remit le fil du « tu n'iras pas plus .oin », et attaqua le deuxième tiers. Si l'entement montaient les précieuses bouffées que le fil, cent fois observé, ne flamba qu'au bout d'une heure.

Suivit la plus rude étape de 1 h.ver arctique, avec ses voyages dan les grands froids, dans les tempêtes de neige, avec ses nuits à la belle etoile, de bon cœur on y alla encore

Et Pâques ramena le grand conge L'alleluia chanté, le havane fut pour la suprême fois allumé. Des fils de la vieule moustache y roussirent à la fin. Mais, que voulez-vous? c'était si bon '

Et voilà les petits mens qui suffisent, et font plus que suffire, au contentement, dans les régions de l'éternel dénuement, où abonde la paix du cœur, et où tout se parfume de cette paix, s'anime de cette gaieté, au temps du travail comme au temps du repos, dans la vie du bon ouvrier de Dieu et des âmes.

S G Mgr Breynat nous depengnait recemment l'une de ces scènes joyeuses des récréations de l'Extrême-Nord C'était à la Mission Saint-Isidore du Fort Smith, seuil du vicariat polaire. Monseigneur arrivait du chapitre général, tenu à Rome, et racontait à la communauté ses impressions, les nouvelles du Pape du Supérieur général, de notre

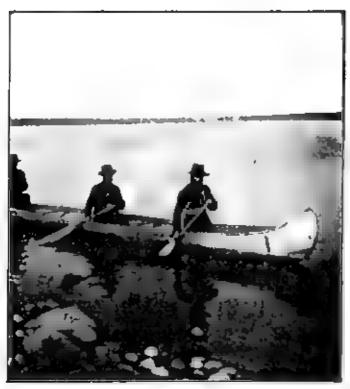

In and de nor de bestear see to Vall and Un Indien Fr. Marc, Mgr. Breynat



Application of the second section of the second sec



s no barge dans ies upidea de Achahaska



Le Mackenzie à l'entrée des Remparts de Good-Hope (Curcle l'olaire),







Le a compagno

Famille religieuse des Vieux Pays, comme on dit là-bas. On devine l'interêt trouvé, malgre l'heure avancée, dans ces récits. Puis, comme il devait poursuivre sa route le lendemain, le Vicaire apostolique glissa sur les travaux en perspective. L'énumération s'allondeait :

- Il faudrait bien encore faire ceci. Que pensez-vous de cette idee, Frère X? Il y a encore cela, et cela, etc..

Comme les fronts se pussaient en se demandant comment pourrait bien s'accomplir un si vaste programme, nécessaire pourtant, un colosse de Frère — le Frère Josso calme et doux comme tous ceux qui sont forts, secouant sa pipe sur le talon de son mocassin, coupa court au silence de la réflexion qui semblait vouloir compromettre, en la prolongeant, l'agréable veillée:

Allons, je crois que nous pouvons aller nous coucher tranquilles maintenant. Nous avons de la besogne pour

notre laver 1

Un bon rire général approuva la boutade Le Frère réglementaire en profita pour agiter la clochette. Tous, Evêque, Pères et Frères, passèrent, comme un seul homme, à la pièce toute voisine, où résidait le Dieu qui aime ceux qui donnent, et se donnent de bon cœur, hilarem dalorem Et la prière du soir commença



## CHAPITRE III

## Navigateur

• Commit-voyageur du Bon Dieu » - Treize mille kilomètres dans la sauvagetia Ganot d'écorce Krayak ésquimau — Le « haleur de grève » -- Le 17 février ches les Obtots de Marie — Mort du Frère Rio. — En barge Le Frère Neiger à la rivière de l'Ours Le Frère Louis Beaudet en Omlak. — Le Saint Joseph. — Portage. — Le Saint Alphones — Frères O'Connell, O'Brien et William La Sainte-Marie. — Pourquoi fui il vendu? — Les « pièvreux de l'or» — L'appet de M'gr Breynat, en 1981. — Petits vapeurs et yaiths. — Ensode nocturne du Grand Lac des Esclaves. Les radeaux. — Le Frère Charbonneau et le drame de 1885 dans les rapides du fort Smith

On a dit fammérement que le missionnaire était le « commis-voyageur du Bon Dieu ». Même, S. G. Mgr Breynat, vicaire apostolique du Mackenzie, a-tal choisi la devise de saint Paul. Peregrinari pro Christo, voyager pour le Christ.

Voyageur pour montrer combien l'apôtre de l'Athabaska-Mackenzie l'a été, et le restera, ne suffirait-il pas de considérer qu'à répartir également ses quailles sur l'étendue de sa paroisse, il ne rencontrerait qu'une seule âme, par soixante-dix neues carrées ?

Nous ne parlons pas des premiers missionnaires partis de Montréal, métropole du Canada, en canot d'écorce, pour n'arriver à Saint-Bonface-Winnspeg, porte de l'Ouest, que deux mois plus tard; d'où ils traversaient le Nord-Ouest, soit par un autre mois de navigation jusqu'au Portage la Loche soit par deux mois de marche, à côté des charrelles à bœujs, jusqu'au lac la Biche. A ces voyageurs l'arrêt d'un hiver s'imposait, avant qu'ils pussent entreprendre l'étape du versant de l'Océan Glacial.

Aujourd'hui les chemins de fer, de Montréal à Winnipeg, de Winnipeg à Edmonton, et d'Edmonton à Mac Murray, nous déposent, en l'espace d'une semaine, au bord de la rivière Athabaska, où commence le monde inorganisé, la nature vierge, la squagoerie.

A travera ce monde, cette nature, cette sauvagerie, il reste pour atteindre la dermière mission polaire, près de trois mille kilomètres sur la rivière Athabaska elle-même, le lac Athabaska, la rivière des Esclaves, le Grand Lac des Esclaves et le fleuve Mackenzie. A l'est et à l'ouest de cette immense artère, dix mille kilomètres appeilent encore le mi sionnaire, sur les rivières la Paix au Sel des Liards, Nelson, de l'Ours, et sur les petits Lac des Esclaves, les lacs Esturgeon, Wabaska, le Grand Lac de l'Ours rivières et lacs tributaires de l'Athabaska et du Mackenzie.

Ces voies fluvistes, ces laca incommensurables, auxquela l'été arctique n'accorde guère que trois mois demouvement, il faut les franchir hâtivement, afin de distribuer aux mussions échelonnées sur leurs rivages les materiaux de leurs constructions, les objets de leurs échanges, leurs vêtements, leurs vivres tout ce que la Propagation de la Foi, la bainte-Enfance, l'Œuvre Apostolique, le Gouvernement canadien et la charité privée envoient, chaque année, aux pays les plus déshérités du monde

Trouver ces cargaisons, qui, hien que se grossissant toujours, deviennent de plus en plus insulfisantes à des œuvres que le zèle apostolique fait grandir trop vite, les tramporter, en si peu de semainen, au bout des immensites ce problème abrègea les jours de Mgr Faraud le premier vicuire apostolique de l'Athabaska-Mackenzie, et il dévore la vie de ses successeurs. Mgr Grouard dans l'Athabaska, Mgr Breynat dans la Mackenzie,

En bien i sans les bras des frères coadjuteurs, qui pourserent sur les fleuves et les lacs ces convois annuels, jusqu'aux pretres, jusqu'aux reagieuses jusqu'a leurs orphelins, leurs vieillards, leurs malades, on peut dire que le problème n'eût été que misérablement resolu, à la douleur de l'Eglise.

Sans le trère coadjuteur les missions de Mackenzie n'eussent fait que vegéter. Elles resplendissent aujourd'hui ٠.

L'embarcation primitive du sauvage, du coureur-desbois, et partant du missionnaire, fut le canot d'écorce. Remplace, tour à tour, par des barques, des bateaux à vapeur, pour effectuer les transports les plus lourds, le canot d'écorce aura longtemps encore les faveurs des courses rapides et des passages difficiles que sa légéreté permet d'affronter

Sa carène, consistant en trois pièces d'écorce de bouleau, cousues ensemble avec des racines de sapin, s'applique à une charpente de lattes disposées en demi-cerceaux, et dont les tenons s'engagent dans les mortaises de deux barres longitudinales elegamment arquées et finement relevées en proue et en poupe. Pas un clou n'a servi. Aussi le canot conservera-t il toute sa solidité et toute sa souplesse. Une couche de résine (gomme), plaquée sur les points de couture et sur les porosités de l'écorce, achève d'apprêter la nace-le Celle-ci n'attend plus, pour fendre les eaux, que le moindre coup de pagair, et ne demande au rameur que de se souvenir qu'elle est ronde, versante, vulnérable à tout écueil, et facile à briser dans les soubresauts des rapides.

Le krayak, fait en peau de marsoum, beaucoup plus étroit que le canot d'écorce, est le triomphe de l'ingéniosité esquimande. L'indigène s'y engage, par une ouverture qui ne laisse passer que son corps, et il le lance jusque dans les tempêtes de l'océan, sans jamais chavirer. Ce prodige d'équilibre semble difficile aux autres indiens. Il est impossible aux Blancs

Mais au canot d'écorce du Peau-Rouge, tout rameur s'hab,tue en peu de temps; et l'on voit d'audacieuses Rotilles braver le Grand Lac des Esclaves lui-même, qui mesure 603 kilomètres de long.

Sur la rivière des Liards, grand affluent du Mackenzie, et sur la rivière Nelson, affluent de la rivière des Liards, comme le bouleau est plus rare, son écorce est remplacée par celle du sapin-epinelle écorce toute friable et qui ne résiste qu'à peu de voyages. Le canot d'ép nette, construit avec moins de soin, s'abandonnera lacilenient sur le rivage.

Le 8 septembre 1907, l'un de ces canots sombra, hélas . aver le Frère Rio, l'un des meilleurs navigateurs du Mackenzie

Le Frère R o revenait d'un voyage de 240 kilomètres, qu'il avait fait pour conduire le Père Le Guen, de Liard à Nelson. Comme le Père Le Guen devait passer tout l'hiver à Nelson, au milieu des tribus qui l'attendment, une grande barque avait été équipée pour transporter les provisions de cette longue saison, avec les ustensiles nécessaires. Une telle charge ne peut remonter à la rame les courants ac célérès des rivières Liard et Nelson. Il faut recourr alors au « métier le plus dur auquel une créature humaine puisse être réduite », métier bien connu de tous les missionnaires le halage de gréve,

Nous ne croyons pas que l'on puissementrer de l'embouchure du Mickenzie dans l'océan Arctique, jusqu'à Athabaska Landing sur la rivière Athabaska non loin d'Edmonton, l'espace d'une lieue, sur les 3500 kilomètres de cette ascension, que les sueurs, et pirfois le sang de quelque missionnaire n'aient douloureusement arrosé

La rivière des Liards est plus cruelle encore que l'Athabaska et le Mackenzie.

Le haleur de grève passe les éphales dans un harnais, qui le rattache au bateau, au moyen d'un râble, apte à s'allonger lui-même, ou à se rancoureir, sa vant la condition des eaux. Ainsi attelé, il s'enfonce dans les bourbiers, franchit les torrents, s'accroche aux rochers, se cramponne aux branches des arbres jelés par le vent par-dessus les berges, escalade les falaises, glisse jusqu'à l'eau repart à travers mille embarras, les mocassins bientôt déchirés, les genoux souvent meurtris, en tirant toujous

De ses douze années au Ma kenzie, le Frère R o en avait passé six, entre Luird et Nelson et s'étot hibitué à cette corvée Carré, trapu très fort. I ha art comme sans fatigue, et toujours en chantant ses airs bretons. Son intarissable jourable trouvait même dans les mauvais pas dans ce qu'il appelait les a guignons a du jeu l'omas on de frais éclats de rire, dont I s'a nus a t à recevoir l'écho de la forêt sauvage.

A ce voyage de 1907, son plaisir écait au comble, parce

qu'il savait que, sans son humble concours, le Père Le Guen aurait été retenu à Liard, loin de ses chers néophytes, attendu qu'aucun Indien ne se fût trouvé pour le conduire.

Le Père Le Guen, qui veillait au gouvernail, put rarement de ider son compagnon à l'échange des rôles. Un jour qu'il insistait il recut cette réponse

 Laussez, mon Père C'est trop d'honneur et trop de bonheur pour moi d'assister un prêtre Ne m'enlevez pas

le privilège de ma belle vocation !

Au fort Nelson, le Frère Hio passa trois jours à installer le Père Le Guen, à lui bûcher quelque bois de chauffage, à lui reparer sa montre. Il était aussi habile aux ouvrages délicats qu'à la ferblanterie et à la menuiserie. Puis, il se confessa, communia, el, son vieux canot remis en ordre, il repartit. n'emportant que son fusil et sa cassette d'outils, pour la mission de Liard, ou le reclamait le Père Gouy.

--- Au revoir, mon Père ! cris-t-il, en poussant au large de la rivière Nelson. Au 17 février I Je reviendrai vous cher-

cher avec les chiens! .

Le 17 février, c'est la grande fête annuelle de la Congrégation, en mémoire du jour de 1826, où Léon XII approuva les Règles et C'nstitutions, et consacra à jamais le nom des Missionnaires Oblats de Marie Immaculés, « nom qui plaît tant au cœur et à l'oreille », s'écriait Mgr de Mazenod, le vénéré Fondateur. A cet anniversaire, les missionnaires tâchent de se reun r, ne reculant d'vant aucune distance, 'eva t'ucun ibstacle. Pères et Frères du Mackerzie profitent de ce rendez vous famihal pou faire leur retraite annuelle. A la messe du 17 enfin, au pied de l'autel, devant le Saint Sacrement exposé, en union avec tous les Oblats de l'univers, il renouvellent leurs vœux perpétuels de pauvcete, de chasteté, d'obéissance, de persévérance dans le saint Institut.

Le Père Le Guen entendit longt mps la voix de ténor chanter en cadence, dans les gorges de la Nelson, l'Ave Maris Stella de Sainte-Anne d'Auray

La dévotion à Marie e à sainte Anne s'étaient avivées d'harmome, dans le cœur du Frère Rio, au voi in ge de la chapelle de Notre Dame de Belleham, où il était né

Le bon serviteur de la sainte Vierge avait même préci-

pité son départ afin d'arriver plus sûrement à Liard pour la Nativité, et de n'être pas privé, en une si belle fête, de la sainte messe et de la communion

Mais le vent du Nord se mit à souffler, et le voyageur ne put atteindre que le 7, au soir, la rivière des Liards ellemême.

Là, s'élevait la tente du chef François, son ami. Il y trouva la rustique hospitalité indienne. Toute la veillée, le bon Frère égaya et édifia les sauvages, dont il savait très bien la langue.

Le lendemain, le vent debout soufflait toujours

Prends garde, dit le vieux chef C'est le balai du ciel qui va contre la rivière. Il est traître aux canots comme le tren. Reste av c'nous jusqu'à demain

Le Frère Rio, canotier hors de pair, n'avait jamais

peur Son amour pour la sainte Vierge l'emporta

— Non, dit-il, je pars Je veux du moins être la, pour le salut du Saint-Sacrement. Il ne me reste que 80 kilomètres. Mais, avant tout, mes amis, récitons un chapelet

Il présida la prière, et chanta un dernier cantique. Ensuite, ayant touche la main de chacun, il reprit la rivière.

On le vit s'engager dans le faible rapide qui contourne le cap voisin Quelques instants plus tard, deux coups de fusil précipités retentirent signal de détresse. Les sauvages coururent à la berge du rapide Mai rien ne paraissait plus sur la Liard.

Seule, la pauvre cassette (ut refrouvée, le 15 septembre, échouée con de là Le canot avait dù s'ouvrir, en heurtant l'un de ces troncs d'arbres flottables, qui s'ancrent par le fond, et dout l'extrémité l'bre affleure la surface. Les vagues rebroussées par le vent avaient sans doute caché l'écueil

\* \*

L'embarcation la plus utilisée pour les transports, dans l'Extrême-Nord, n'a pas été toutefois le canot d'écorce ni le canot de bois qui consiste en un tronc de peuplier ou de tremble creusé à la hache, m même la simple barque, mais la grande barque en forme de york-boat d'abord, puis rectangulaire, à fond plat, à peine relevée en avant et en armère, et manœuvrée par des rames énormes.

Pendant plus de cinquante ans, s'orgamsa, au lac la Biche d'abord, à Athabaska-Landing ensuite, une flotte printamère de ces barges, dont le nombre s'éleva de deux à quinze, à mesure que se developpérent les missions, sur les treize ou quinze mille kilomètres de rivières et de lacs composant la partie évangéusée de l'Athabaska Mackenzie.

Le, épisodes de ces voyages, dans les rapides, parmi les écuells, à travers les bancs de sable et les hauts-fonds

perfides, émailleraient d'intéressants volumes

Le dernier récit qui nous soit parvenu raconte le touage d'une petite barge, sur la rivière de l'Ours, qui décharge, dans le Mackenzie, le Grand Lac de l'Ours. Elle ne doit mesurer que 130 kilomètres, cette rivière Mais elle dévaie avec une telle impétuesité, au fond de ses précipices, qu'elle impose d'incroyables efforts à l'équipage obligé d'y faire monter ses bateaux.

Ces lignes du Pêre Falaize, qui la gravit en 1920, avec le Frère Meyer, pour se rendre, par delà le Grand Lac de l'Ours, a la mission esquimande de Notre Dame du Rosaire, nous la ssent entrevoir, dans leur poignante briévete, ce que la rivière de l'Ours a coûte de labeurs et de deboires

à nos missionnaires, depuis 1864.

Pendant cinquante-quatre jours, nous avons halé à la corde, déchargeant et rechargeant, avançant, revenant en arrière, gagnant pariois à force de poulles une centaine de mêtres dans un jour Avec cela, quelle nourriture avions nous, flieu le sait. Et il nous fallait travail er sur un terrain tantôt taillé à pic, tantôt formé de roches roulantes ou pointies, souvent dans une vase sans fond. Pour tout achever, durant les dix derniers jours, une couche de neige de dix huit pouces est venue couvrir lous les obstacles. Il et a nous traversames le Grand Lac de l'Ours, en quatre jours, avec armés et bagages.

Le Père Falaize rend hommage au dévouement du Frère Meyer, sans le serours duquel « il ne voit pas comment il aurait jamais

pu regagner sa musion ».

Le Frère Meyer, attelé à cette barge, sur cette affreuse nyière était loin cependant de l'elégante automobile qu'il conduisait, de Lyon à Marseille, comme chauffeur diplôme et dans lequelle Mgr Breynate proces, ote,

OML

vint le cueillir un jour. Après douze années de tous les travaux, au Grand Lac des Esclaves et au Grand Lac de l'Ours, il « s'estime bien récompensé » aujourd'hui, parce qu'il lui fut donné d'être le parrain des premiers Esquimaux, de la farouche tribu du Coppermine, baptisés par le Père Falaize, à Noël 1920.

Une autre tribu esquimaude, les Nalquels que le vicanat du Mackenzie eut la désolation d'abandonner, faute de missionnaires, après en avoir commencé l'évangélisation, reçut, quatre fois, à ses grands quartiers de pêche, l'He Herschel, situee dans l'océan Glacial même, la visite du Frère Louis Beaudel Nul par conséquent, ne poussa plus loin que lui vers le Pôle Nord

Il s'y rendit par le delta du Mackenzie et 200 kilomètres de pleine mer, au moyen de l'omiak esquimau, sorte de doris solide et légère, inventée par les Natavels pour leurs voyages sur le fleuve et sur la mer. Le Frère Louis n'était pas né marin. Il n'avait jamais vu l'eau, avant de s'embarquer pour l'Amérique, avec le Père Lecorre, qui était venu le « pêt her pour le Mackenzie », à Trélecan dans le Morbihan, en 1884. Mais, « quand le Breton se fait ma in », quand à la melancolique ténacité de son pays d'Arvor il ajoute l'endurance du climat arctique, qui l'acrête à ?

Marin, comine les autres Bretons de l'Extrême-Nord, le Frère Louis le devant à peu de frais. Il navigua d'abord, pendant dix ans sur le G and Lac des Esclaves, et avec tant d'adre se, que Mgr Grouard l'envoya à 340 kilomètres pas e le Cercle polar el comme coadjideur des Pèles Giroux et Lefebyre. Il les aids à faire la pêche, à sijer de long, à bâtir la mission du Saint-Noin de Maire. Il les conduisit à l'île Herschell, le Père Lefebyre deux fois le Pere Giroux une fois. A son troisième voyage, qu'il fit seul, il traita, au non- des Pères, une très délicate affaire. Lors de son dernier retour, à pe pe eut-il quitte av c le Pe e Giroux. l'Ile des Esquimaux qu'une ten pête se leva si violente qu'elle brisa les ancrages de plusieurs vaisseaux baleiniers au port d'He schel Les mis connu es pensaient se voir engloutis, à chaque al 1 ec qué devant eux par les vagues Mais le Frère Louis tenait, a mer en Breton et le Père Groux.

godillait en Canadien du Saint-Laurent. Ils abordèrent au continent.

Depuis 1902, Frère Louis réside à la mission Notre-Dame de la Providence, sur le Mackenzie, où il se dévoue à toutes les occupations compatibles — et incompatibles le plus souvent - avec les rhumatismes chroniques, contractés au Grand Lac des Esclaves et à la mer Glaciale

Enfin l'heure du grand progrès sonna pour les solitudes hyperboréennes. Un jour de 1893, un bateau à vapeur le Saint Joseph, siffia, au bord du lac Athabaska, et se mit à emorquer les barges de transport, jusqu'aux missions comprises entre le pied des rapides de la rivière Athabaska (Mac Murray) et la tête des rapides de la rivière des Esclaves (Forth-Smith)

Dès lors, l'activité des Frères coadjuteurs se porta sur la construction et l'appareillage des sleamers et des yachts, qui, tour à tour, n'ont pas encore cessé d'occuper les étés

polaires

L'insuccès attrista la première saison du Saint-Joseph. Ses chaînes trop faibles se brisaient à la remonte du courant, et ses machines n'avaient pas la force de le degager des bancs de sable où il échouai presque chaque jour \* « Le Frère Lavoie, notre mécanicien, dit Mgr Grouard, ne se décourageait pas, et je dois reconnaître que son sang-froid et son savoir-faire ont été dignes de tout éloge. Je n'oubherai pas non plus saint Joseph, dont la protection visible nous a tirés de maints dangers. »

Un nouvel appel à la charité de la France permit à Mgr Grouard de donner au Saint-Joseph des mach nes assez

puissantes, pour le faire marcher sans encombre

Cependan, la course du petit vapeu ne pouvait dépasser le 60° degré de latitude, où mugissent dans leurs vallées à jamais auvages, les rapides du Fort-Smith

A deux kilomètres du commencement de ces rapides (Fitzgerald) toute cargaison doit être débe quée, afin d'être t an-portée par un portage de 25 kilomètres, ju-qu'à Fort-Smith où recommence la 1 anquillité de la rivière des Esclaves.

Un porlage — expression consacrée par les coureurs desbois —, c'est le chemin qui tourne l'impasse, marquée par des rapides infranchissables, par des hauts-fonds pierreux, par des détours trop longs du cours d'eau, ou bien par l'extrémité fermée d'un lac. Les chemins de portage, taillés à la hâte, à travers les forêts et les fondrières, voient peiner, suer, saigner, le pauvre voyageur portant ou tratnant son bagage, et même sa propre embarcation, a moins qu'une autre l'attende à l'eau navigable, vers laquelle il se dirige Le porlage du Grand Rapide, sur la rivière Athabaska, est celebre par les semaines qu'il demandait quelquelois pour se laisser franchir. Le porlage du Forl-Smith retient longuement encore, à ses travaux forcés, toutes les caravanes du Nord

Mais, à Fort-Smith, au pied d' la chaîne de 35 kilomètres de rapides, que double le portage, s'ouvre enfin large, libre et profonde, l'avenue de l'ocean Glacial : 2.500 kilomètres, dont 400 sur la rivière des Esclaves encore, 100 sur le Grand Lac des Esclaves , et 2 000 sur le fleuve Mackenzie

Le Mackenzie, que les sauvages appellent le Cours d'Eau Géant, le Naolcha, issu du Grand Lac des Esclave, draine, à lui seul, un bassin de plus d'un million de kilomètres carrés Par ses bouches de 50 kilomètres, il jette à l'océan 500.000 pieds cubes d'eau à la seconde.

Ce fut le Saint-Alphonse qui eut, en 1895, les premi ra honneurs du fleuve Géant.

Le Saint Alphonse, baptisé par la reconnuissance de Mgr Grouard envers les Rédemptoristes qui donnéent la moitié de la somme qu'il devait coûter, sortit, comme le Saint-Joseph, des mains de nos coadjuteurs

Mais le Frère Lavoie, « à qui il ne manquait que les reçons d'un mattre, tant il était doué lui-même d'observation et de sens pratique » constata, une fois de plus, que les lois de l'élégance ne sont pas toujours celles de l'equilibre Aussi la coque du Saint-Alphonse dut elle être refaite, avant même d'avoir serva.

La coque solide et proportionnée fut exécutée par les Frères O Connell et Ancel, sous la direction d'un technic.en, M Boyed, que Mgr Grouard avait fait vemr En deux mois de l'automne 1894 le nouveau vapeur se trouva fièrement campé sur ses vingt mêtres de long et ses quatre de large.

Au printemps 1895, il dématra du fort Smith, pour son voyage de noces » maiden trip au Gercle polaire; et déflia ses 2500 kilomètres, sans avarie ni retard, avec on d'apeau français, aux applaudissements des missionnaires pleurant de joie, et à l'ébalussement des Indigènes

qui n'en croyaient leurs yeux.

Onze ans, il reht ce voyage. Et même trouvait-il le temps de retourner à mi-chemin, à Simpson, et de revenir, avant les glaces, à sa cale-sèche de Fort-Smith Dévorant les pans de forêt qu'on lui abattait à même les grèves. crachant ses flammes par sa cheminée trop large et trop courte, trouant de brûlures force soutanes de missionnaires et force guimnes de Sœurs Grises -- personnages accutés sur l'unique pont à ciel ouvert aux recoin que leur laissaient l'ainpleur des machines et les réserves de bois. sifflant à dechirer l'oreille, il allait, venait, touait, doublait les rochers, défonçait les bancs de sable, • bourlingualt ferme « sur le Grand Lac, renflouait à l'occasion des vapeurs échoués, soutenait, en un mot, devant tous et partout. l'honneur des missions qu'il avait à servir. Sa renommée f anchit même les mers, et jeta l'alarme au Grand Synode d'Ang ete.re.

Voyez, y disait-on, voyez la bas, nu Mackenzie l'Tandis que le Bishop l'Evêquei catholique se promène en sicambodi, nos Bishops anglicans n'ont que leurs bateaux piats, ou bien ils sont réduits à ne voyager que sur les vapeurs de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Honte à l'Angleterre et à sa religion l

Malgré on argent, en dépit du zèle de ses ministres, l'anglicanisme ne parvint jamais à lancer sur le Mackenzie son ba eau à vapeur, parce qu'il n'eut pas de Frères coaduteurs

Le Saint-Alphonse, construit et entretenu par nos coadjuleurs, trouva aus .tôt en eux son capitaine, ses mécani-

ctens, son équipage,

Le premier capitaine fut le Frère O'Connell,

Sculpté en Moise de Michel-Ange, la barbe marine élargi en rayons d'argent, le large front abrité d'une casquette à visière, l'œil bleu shamrock sondant l'horizon et les flots, il se tenait droit à la bar e. Bon fils d'Irlande, il avait apporté de son pays la verdeur de l'esprit et la ténacité du vouloir.

Ingénieux à travailler le bois, à confectionner des autels, des armoires, des chaises girouettantes, il passe main-

tenant see hivers à meubler les missions

Il eut aussi, en ses plus jeunes années, se part des grandes pêches de l'automne et des longues courses sur la neige.

Mgr Grouard aimait à voyager sous ses auspices

L'un des mentes du Frère O Gonnell fut d'avoir encouragé la vocation d'un compatnote, ferronn er de son état, et qui devait rendre de grands services aux œuvres de l'Extrême-Nord : le Frère O'Brien.

Du Frère O'Brien, nous avons relevé ce trait dans les notes de Mgr Clut, our était son supérieur au lac Athabaska.

« Notre cher Frère O'Brien s'était blesse le pied, et cela paraissait très grave. N'étant que dévouement et oubli de soi, le bon religieux travoillait quand même. A la fin, le mal empira tellement qu'il dut s'arrêter et que je le mis au repos complet. Mais le repos même n'y fit rien, et le mal s'accentuait de plus en pius. Désole à la pensee qu'il allait être à charge — unsi le croyeit-il — il se leva, un jour qu'on l'avait laissé seul, se traîna jusqu'e ma cellule, prit respectueusement la relique de la Vraie Croix, et se i appliqua sur la jambe. La guerison s'opéra immédiatement. Le frère a repris, comme si i en n'était ses marches sur la glace. »

Le vocation du Frère O'Connell — ne en 1857, à Ballangary, comté de Tipperary « pays de la verdure, des fleurs et des oiscaux » — se décida au cours d'une mission, prêchée à Mullahone par les Oblats de Marie — mmaculée du couvent de Dublin.

O'Connell allait atteindre ses vingt ans. Désespérant de t averser la foule qui déferlait chaque soir aux pieds du Père Bready, il se tapit dans le confessionnal, comme le sacristain faisait sa ronde avant de fermer l'église, et il y resta jusqu'au petit jour, « lo be sure lo catch Father Bready » afin d'altraper, à coup sûr le Père Bready. Le missionnaire, probablement édité de cette veillee des armes, encouragea son matinal penitent et lui promit de le faire admettre bientôt au noviciat de Belmont. De Belmont, le Frère O'Connell fit voile, le 17 mars 1880, en compagnie de Mgr Clut et du Frère O'Brien, pour l'Athabaska-Mackenzie, d'où il ne revint jamais.

Capitaine inamovible du Saint Alphonse, il eut, à son aide, plusieurs mécaniciens Son préfére fut personne

n'en peut douter, le Frère William

Le Frère W.Liam, grand intendant des scienes du Mackenzie, avait fait son apprentissage, dans la toute admirable Congrégation des outriers catholiques, fondée par le célebre Pere Kolping. De la même association, sortit, après lui, le Frère Kraut, qui, depuis 1906, l'assista souvent dans ses instal'ations et réparations de machines, à nos établissements du Nord.

Avec le Frère O'Gonnell pour capitaine et le Frère Wilham pour mécanicien en chef, le Saint-Alphonse vécut

insou'à 1905.

Sa coque vermoul le servit alors de bois de chauffage, et sa chaudière devint le moteur de la scierie de Résolution.

Aussitôt, les frères entreparent le Sainte-Marie, à nort-Smith, sous la direction de Mgr Breynat et du Père Mansoz. Capitaine et mecanicien en chof avaient trop bien menè le Saint-Alphonse pour n'être pas maintenus aux mênies

grades, sur le Sainte-Marie.

Splendide dans sa parure toute blanche et bleue, avec sa Vierge aux mains jointes veillant à la proue, fendant les ondes sous la forte et douce poussée de son hélice le Sainte-Marie à laisse le souvenir du plus gracieux, du plus solide, du mieux assorti dans ses cales, ses cabines et ses ponts, sinon du plus spacieux, des steamers qui lient encore sillonné les flots arctiques.

En 1912, il fut vendu.

Pourquoi ?

Parce que les Frères lui manquèrent. Déjà le Saint-Alphonse occupait durant quatre mois, toute la vie de ceux auxquels il incombait de le remettre à l'eau, de le conduire, de le haler pour l'hiver, de le radouber Pour le Sainte-Marie, deux fois plus grand, il failut doubler l'équipage. Et les Frères vieillissaient sans qu'arrivât le renfort. Toutes les missions, que les transports plus abondants avaient développées, réclamaient à elles seules l'assistance de tous les bras. A la fin, malgre les dévouements surnumains des jours et des nuits de l'été, les Frères marins ne purent suffire à la tâche, et le vicaire a postolique eut la douieur de chercher un acheteur.

Il le trouva dans une Compagnie commerçante qui, en guise de paiement, s'engagea à transporter, pendant cinq ans, les effets des missions.

Ces cinq ans sont passés

Cela signifie que, jusqu'au jour ou la Providence tui enverra assez de coadjuteurs pour reprendre la grande navigation, sans négliger les travaux à demeure, il restera à l'évêque du pôle Nord le souri de trouver les lourdes semmes qu'il faut désormais verser, pour payer leurs services, aux fréteurs, venus sur les brisées du Saint-Alphonse et du Sainte-Marie, et instruits par eux de la carte nautique de nos lacs et de nos fleuves.

Et voici que, depuis 1920, cette « lutte pour la vie » s'impose, plus menaçante chaque jour Des nappes de petrole, découvertes en avai du fort Norman, non loin du Cercle polaire, attirent les « fiévreux de l'or ». De toutes parts, ils se précipitent sur les rivages du Grand Lac des Esclaves et du Mackenzie, comme à l'interieur du cont.nent, cherchant les essences, les metaux, tes richesses de toutes sortes, dont surabondent, à la vérité, les entrailles de « ces terres d'épouvante ».

Parviendront-ils à vaincre les distances et les hivers ? Exploiteront-ils ces mines lointaines et difficiles ?

Le missionnaire, sans men attendre de la pauvieté — et de l'âpre ogoisme le plus souvent — de ces immigrants,

devra s'occuper de leurs âmes, il devra, sens nouvelles ressources, lui qui n'a ni la vocation ni le temps de se livrer au commerce, à l'industrie, soutenir des œuvres de bienfaisance aux incalculables proportions.

Il lui faudrait, du moins, des coadjuteurs

Viendront-ils?

Les prières des prêtres, des vieux Frères, des religieuses, des orphelias, des malades les demandent à Dieu

A la fin de 1921, l'Action catholique, journal de Québec, publiait deux lettres sous ce titre. Champ d'Apostolat

L'une, la réponse était de S. E. le cardinal Bégin, archevéque de Quebec, elle bémissait, et recommandait hautement la noble entreprise.

L'autre était de S. G. Mgr Breynat, viraire apostolique du Mackenzie et demandait au vénéré Prince de l'Eglise la permission de parcourir son vaste et splendide diocèse, « ou la foi est encore ai vivace et les cœurs si généreux », aûn d y tenter « une levée d'ouvriers qui sachent vivre de privations et de renoncement ».

Chez nous continuait le prélat, la besogne surabonde, et la surproduction a est pas à craindre. Nos prêtres ne auffment même pas nux besoins du ministère. Dans bien des cas, ils sont obligés de consacrer la meilleure partie de leur temps à pourvoir à leur nourriture et à leur logement. Pourquoi de bons jeunes gens nu bras solide et au cieur vaillant, qui gémissent dans les liens du monde et it allendent que l'appel du Maître les invitant à ses vignes les plus éloignées, ne viendrment ils pas s'en charger? Da tous côtés, les appels à la charité sont si nombreux, si pressants, que, maigré la pauvreté de mes missions, je ne me sens pas le courage de tendre la main. Assez riche je in estimerat, si ja trouve, comme nous en avons dé,à, des condjuteurs qui sauront se passer d'argent et dont l'aonégation sera une prédication constante rôlés sous la hannière de Marie Immaculée, revêtus, après l'épreuve du noviciat, de l'habit et de la croix de missionnaire, ils seront aux mêmes de vrais massionnaires, et laurs travaux de vrais travaux apostoliques.

Les Frères du Mackenzie, déchargés du service des granda bateaux, s'occupent cependant encore de la construction et de l'entretien de petits vapeurs, comme le Saint-Charles, le Saint-Emile, le Providence.

Depuis 1915, le pétrole lui-même a été employé. Le

Saint-Ernest, que devaient suivre le Doct ur Rymer, le Saint-Gabriel, inaugura la nouvelle force mot ire sous la conduite du Frère François Pe letier, venu de l'Est du Canada afin d'en apprendre la manœuvre à ceux de l'Extrême-Nord

Le Frère Pelletiei — retourné aujourd'hui au sanctuaire de Notre Dame-du-Cap-de-la Madeleine, sur le Saint-Lau-rent, pelerinage national du Canada, que dirigent les Obla s de Marie liminaculee — se souvient particulierement de la premièr traversée du Grand Lac des Esclaves, qu'il entreprit, le 23 juin 1915, à dix heures du soir.

La nuit, - ou piutôt ce qui s'appelle chez nous la nuit, car dans les régions substrutiques il n'y a plus de nuit, à cette époque, - la nuit est d'ordinaire plus favorable que le jour aux voyages des petites embarcations sur les grands lacs, parce que le vent a contume de s'y apaiser et

les flots de s'y calmer

Dans l'unique cabine exigué du Saint Frnest parent place S G Mgr Breynat, l T R P Isidore Belle assistant géneral de la Congrégation et Visiteur des missions du Mackenzie, et un autre missionnair pe soger Le Frère Pelletter s'occupait de la machine et le Frère Jean-Marie

Beaudet du gouvernail

A penne avait-on gagne le lerge qu'une brise de terre se leva et que de lentes e longue vagu 's se mirent à aire reuler le peut yacht. Seul, il se le ait tiré d'affaire mais d'remorquait un canot cha gé d'teutes le provincini, de la liter e, de la cu sinc, ele. Un petit engin à gazol in tout neuf avait été posé sur son artière, et lon poids l'alouidissait sans doute un peu trop, pour l'eas de mauvois temps. Les vaguis, à force de défeiler, et en depit des habiles manœuvres des Frères, finirent par rempli le canot qui sombra. Toutes les pièces de sa cargaison flottèrent un moment, de c, de là, sous les yeux consternes des mis ionnaires, et, l'une après l'autre, calèrent bien ée S. G. Mgr Breynat, verté dans l'art des maufrages, ne comptait presque rien sauver, corsqu'il aperçut sa chapelle épiscopale portative, balancée entre deux va; ues :

- Au mo na elle, s'ecria- -il A tout prix, reprenons-la l L'épave gagnait le large, et le Saint Ernest, re enu par ie canoi plonge à pic, chancelai sur place, nontrôlable. Heur usement qu'une contre-vague fit roulei dans le sens favorable la pauvre cais e, au moment où le Frère Jean-Marie lui jeta la longue perche de sondage, car, si ce coup avait porté dans le vide, i l'aurait peut-èrre jeté lui-même à l'esu. La chapelle roula un peu, Monseigneur se pencha, et la saisit à l'instant où elle achevait de s'imbiber, et de disparaître.

Le danger fatal était que la corde d'amarre du canct se mélât à l'hélice du Saint-Ernest La couper c était, d'autre pa t, sacrifier le canot. Tous trièrent sur celui-ci pour le haler sur le yacht Mais, dans ce mouvement, réussi d'ailleurs, tout faillit chavirer C'eut été la mort, inévitable

pour chacun

On parvint à gagner une île déserte, dou s'envolèrent d'innombrable moue tes, et où se treuveient des troncs d'arbres échoués. On acheva la nuit à étendre sur ces bois les prèces de la chapelle : chasulles, mître linges divers, vases plecieux. Un ornement reuge déternt avait carminé le tout.

Enfin le Saint-Ernest remit le cap un Résolution, point d'départ, et les voyageurs debarquéient devant la communauté surprise, à l'house de la prièse du matin.

Presque tout était donc, pe du, fors les de un esquifs, les vies et le courage

\* \*

L'un des moyens de transport qui, de tous temps, mirent à profit le savoir faire et l'endurance de nos bons Frères, fut celui des radeaux

L'histoire de l'un de ces radeaux mérite d'ê re rapportée

C'était en 1895 La scierie mécanique du lac Athabaska, la seule alors dans ces régions, avait débité les pièces destinées à construire l'église de la mission Saint-Joseph, au Grand Lac des Esclaves

Sous la direction des Pères Laity et Dupire qui retournaient, le premier au Fort-Smith, le second à Résolution, le Frère Hermas Charbonneau fut chargé par Mgr Grouard de conduire le convoi Canadien-Français, unissant aux qualités pratiques de a belle patrie et à la vigueur de ses vingt-huit ans le dévouement le mieux éprouvé, le Frère Charbonneau ne pouvait tromper le choix de son évêque. Il s'était rompu à tous les travaux du Nord, à la rude mission de la Nativité où il était venu directement, dès l'âge de vingt ans, après son noviciat, fait à Lachine (Ville La Salle) près Montréal. Jamais, depuis, il ne quitta le lac Athabaske, où il préside encore à toutes les constructions, à la marche des scierres, des bateaux à vapeur, à la pêche.

Le radeau avait pour base un carré de troncs d'arbres enclavant un plancher de madriers fortement cloués. Sur cette base 1 700 planches avaient été disposées, par rangs crossés, et couvertes ensuite de 12 000 bardeaux en paquets. Par-dessus cette masse, 15 sacs de farine (provision annuelle de deux missions), et 20 coisses ou barils de clous, d'outils, de peinture furent entassés. Un beau meuble dans lequel on avait renfermé les divers ornements, les vascs sacrés, l'ostensoir de la future église, reçut la place la plus convenable. Au milieu du radeau à l'abri des caisses et barils, se dressait une petite tente, ou les missionnaires passeraient leurs nuits.

Le voyage devait donc compter 490 kilomètres, sur la nivière des Esclaves, 170, du lac Athabaska aux rapides du fort Smith, le reste, du fort Smith au Grand Lac des Esclaves

Les deux premiers jours, beau temps, facile flottatson, causeries joyeuses

Le troisième jour, deux échouages, I un sur le sable, l'autre sur des écueils Quatre journées de labeur violent, les pieds dans, l'eau, sous une pluie froide parvinrent remettre à flot le colosse qui ne tirait pas moins d'un mêtre d'eau

Mais la pluie, qui n'avait cessé pendant les quatre jours et qui continuait, avait accéléré le courant de la rivière grossie; et les voyageurs ne s'aperçurent pas, le soir du jour suivant, qu'ils s'amarraient à quelques pas du gouffre de la mort.

Ce gouffre, c'était les rapides du Fort-Smith. Rapides cruels au souvenir des Oblats du Mackenzie, depuis le 14

juin 1908, où sous les yeux consternés des Indiens, ils attirérent pour les engloutir, avec leur canot d'écorce, deux jeunes missionnaires, pleins de force et de talent : le Père Brémond, directeur de la mission du Fort-Smith, et le Père Brohan, encore en route vers son premier poste

Une brume pluvieuse enveloppait, ce soir-là, les alentours du radeau, dérobant tout point de repère et assourdissant

les grondements des rapides

Il me semble que nous n'en sommes pas loin, fit observer le Frère Charbonneau, dont c'était la première visite

à ces parages

- Érreur ! répondit le Père Laity. C'est plus d'un jour à l'avance que l'on entend les rapides... Ce bruit provient sans doute de tous les torrents gonflés, qui roulent dans les bois... Vite, la prière du soir, et dormons en paix. . Le premier éveillé détachers le radeau

Ce fut le Frère Charbonneau qui, de bon matin, poussa doucement au large, attentif à ne pas troubler le sommeil des deux Pères

La brume froide s'écrasait aur la rivière, et le grondement paraissait redoubler Mais, confiant en la parole du Père Laity, vieux missionnaire de l'endroit, le Frère ne s'alarma pas Il récitait sa prière du matin.

Tout à coup, une voix, un cri sauvage plutôt, long, éper-

du, déchira le brouillard :

Runa ra elle ! Il n'y a plus de vie pour vous !

Les Montagnais, campés au débarcadère de Fitzgerald, que l'on doit aborder en longeant la rive gauche, pour faire le porlage avaient, de leurs yeux d'aigle, aperçu la toile blanche de la tente, en plein courant, par delà le remous de ce port où le radeau ne pouvait plus désormais revenir

À leur cri, les missionnaires s'éveillèrent Ils comprirent qu'ils étaient perdus Jamais, en effet, un être vivant,

saisi par ces rapides, n'avait été revu

Un espoir de sauver le radeau voulut encore briller cependant. On avait hissé à bord un esquif, vieux, presque démantele, qui n'avait plus qu'un tolet et un clou pour fixer les erseaux.

- A l'eau, l'esquif, dit le Père Laity au Frère Charbonneau. Visez cette pointe. Son bras montrait le dernier petit cap avancé dans la rivière

Tandes que les deux Pères s'arc-boutaient sur les deux grandes rames assujetties au radeau, afin de le retenir un peu contre le courant et de le faire obliquer à gauche, le Frère enroulait à sa jambe le câble de l'amarre et ramait vers la terre. Il y arriva, y prit pied, mais le courant emportait trop irrésistiblement la masse de bois, et le câble s'arracha de ses mains

A grande allure le radeau descendait

Le Frère, alors, fermant l'oreille à toute prudence humaine, relança son esquif et rejoignit le radeau, espérant, contre toute espérance, aider encore les missionnaires, décidé du moins à mourir avec eux

Dieu entendit l'acte de contrition suprême et l'acceptation du sacrifice, qui jaillit à la fojs, de ces trois cœurs, allant à l'hologauste

Le radeau craquait dejà sur les vagues. Bientôt un rugissement de tonnerre et des avalanches bouleversées l'assaithrent de partout. Les grands rochem noirs passaient à nes côtés, comme des éclairs. Une fois, deux fois, il plonges. relancé aussitôt en l'air, comme par la poussée d'une gigantesque baliste. Puis, une lame de fond le balaya. D'un seul coup, tout fut emporté : tente, caisses, barils, meuble de chapelle, bardeaux et planches. Comment les missionnaires retombèrent-ils sur le cadre solide? Comment, parroi la débandade des projectiles, qui s'entre-choquaient dans cette chaudière bouillonnante, ne furent-ils pas brovés? Ils ne surent jamais le dire. Après cela, le radeau se dressa, presque vertical, en trépignant, comme pour se débarrasser de ses hôtes, qui, d'instinct, s'accrochèrent jusqu'en haut, se blessant et les mates et les genoux Tout retomba dans le vide. Le premier rapide était passé.

Le radeau allègé repartit comme une paille

L'instant d'après, les missionnaires aperçurent, devant eux, un tlot de rochers. A droite de l'îlot, et plus près, la crête d'une soule vague, brisée à pic, révélait le bord d'une cataracte. A gauche, plus loin que l'îlot, descendait un chaos de cascades.

Le radeau, privé maintenant de ses rames, ne pouvait échapper à la cataracte que pour aller aux cascades

Sur le dernier remous, formé par la division des courants. il tournoya trois fois sur lui-mênie, en se disloquant de toutes parts

Ce fut le moment où chacun des missionnaires jeta vers le Ciel sa prière - la même exactement, ils se l'avouèrent

dans la suite .

- O Marie! Nous sommes von Oblate! Sauvez-nous! Une seconde, le radeau oscilla au-dessus de l'abine. Princi al embarda du côté des cascades.

Mais, comme au passage il affleura l'Ilot, tous trois sau

térent sur le même rocher

Ils virent l'épave galoper encore un peu, dans les écueils. et s'effondrer tout à fait

Produge de présence d'esprit et de force - nous nous permettons de parler ainsi - le Frère n'avait point laché la corde de l'esquif. Et c'est pourquoi le rocher de refuge, au milieu des cinq kilomètres que mesurait en largeur la rivière fucieuse, loin de tout secours d'ici-bas, pouvait encore ne pas devemir le tombeau des missionnaires

Complétement trempés, frissonnants ils décidérent de tenter sur le champ la traversée jusqu'à la rive gauche

C'était se rejeter dans l'inconnu.

L'esquif fut vidé Quelques touffes de lichen calfatèrent les trous de sa quille. Les rames s'articulèrent, l'unc à son tolet. l'autre à son clou Sur un grand signe de Croix, ils partirent le Père Dupire se tenant à l'avant pour découver les obstacles, le Frère Charbonneau sur les rames, le Père Laity à l'arrière, d'où il commandait du geste la manœuvre. A des ordres criés, on ne pouvait recourir, dans

le vacarme général.

Il y avait moins de dix minutes que le Frère s'efforcait de couper de biais le large courant, quand de nouveaux mugissements aigus se rapprochérent. Le brouillard à demi éclaire, laissa distinguer bientôt les dermers tourbillonnements d'un autre rapide, le suivant, sans doute, de celui qui avant balayo le radeau. Les flocons de son écume rebondissaient déjà sur l'esquil, attiré par le remous. Ge retrous, au prix de la vie, il fallait l'éviter. Le Frère, ployé en deux, les preds accotés contre ceux du Père Laity, donua son coup de bras. Mais la secousse fit sauter le clou du

plat-bord, et la rame se détacha C'eût été la mort, si le Père Laity, prompt comme la pensée, n'eût saisi le clou au vol, comme il tombait à l'eau, et ne l'eût remis et tenu

en place avec la main.

Les quelques secondes que prirent ces dermers mouvements suffirent à laisser drosser l'esquif jusqu'à la tête des cascades Pris dans cet affreux duo du rapide et des cascades, enveloppé déjà des premiers plis de la vague perfide, le Prère l'arracha quand même, en multipliant ses coups de rame.

L'embarcation mit un quart d'heure peut-être, à sortir de l'orchestre inférnal. Le courant relâcha son emprise Bientôt ce fut l'eau calme Enfin, un doux frottement de sable sous la carène Le rivage! La joie! Le Magnificat

à Marie !

Débarqués, les missionnaires halent la pauvre nacelle libératrice et, se regardant alors, pour la première fois

ile se rendent compte de leur état

Le Frère Charbonneau, qui avait eu le temps de se vêtir, n'était que déchiré et détrempé. Le Frère Laity se trouvait nu-pieds, en pantalon et chemise. Le Père Dupire pareillement, et, de plus, la pipe aux dents, pleine d'eau. O habitude! N'avait-il pas dû l'empoigner, à son chevet puisque c'est toujours entre elle et son chapelet qu'il s'endormait — à l'instant du Runa ra illé! Il n'y a plus de vie pour vous!

Tout le reste était perdu les vivres, les pièces de l'église, les soutanes, les croix, la grande croix brillante que le missionnaire Oblat de Marie Immaculée reçoit, au jour de sa profession perpétuelle, et sur laquelle sa suave espérance est de déposer son dernier baiser, d'exhaler son dernier

Souper

En s'acheminant vers le poste de Fitzgerald, à travers la forêt et les rochers, nos marcheurs se coupaient les pieds aux cailloux et se piquaient le visage aux aignilles des sapins serrés Mais que leur importait si peu!

Au village indien, tout en prières pour les âmes de ceux que l'on croyait morts, leur apparition fut annoncée par

une fillette, qui cria, en s'enfuyant :

- Maman! Les Pères qui sont habillés en hommes !

Les wigwams se vidèrent, pour entourer les «revenants ». Sans trouver un mot à se dire, de part et d'autre, tant ils étaient émus, missionnaires et Indiens se touchèrent affectueusement la main

Un grand feu réchauffa bientôt les naufragés

Quelqu'un donna au Père Laity une casaque velue Un autre affubla le Père Dupire d'une toile cirée et d'un béret de coton

Quelques heures plus tard, les missionnaires descendirent, ayant fait le portage de 25 kilomètres, et rejoignirent leur maison-chapelle du Fort-Smith.

La première messe du lendemain fut chantée en actions de grâces.



## CHAPITRE IV

## Chef d'Équipages

A la Samogède. — Par 40 degrés centigrales — La tangue du Frère Boues — L'hiver arctique et ses splendeurs — Auroreo boréales — Les raquelles — Le mocassin. — La course dans les régions polaires — Sex douteurs. — Les équipages — Le cheval. — Mort des Frères Wetsch et Nicolas — Le traineau à chient — « Ma fitte » et mon chien » Meutes et dressage — L'altelage — Quetques grands coureurs Freres Jean-Marie Beaudet tuttant contre les bordillors, Leborghe battant la neige devant les chiens, Kérautrei sombrant dans le loc, Crean le dampleur. — La idohe la plus dars. — En roule. — La orevasse et la paudretie — Campement à la belie étoile. — Un ressuscité de la Saln-le Vierge le Frère Guitet. — De l'hôpital de Laval au loc Caribou

Quel est ce Samoyede?

La maisonnette a vivement refermé sa porte au rude loquet Sur le seuil, devant le jour blafard qui commence et dont on ne saurait dire s'il descend du ciel ou se meurt l'aurore boréale ou bien s'il monte de la grande nappe de neige étendue, l'homme apparaît, velu, hirsute comme l'ours noir dans sa large fourrure. Une peau de renne l'enveloppe jusqu'aux genoux, et le capuchon qui la surmonte confondu avec la barbe inculte, ne laisse même pas deviner le bon œil clair qui scrate l'horizon du grand lac gelé. Au fond des mouffles en peau de castor suspendues aux épaules par des cordons de cuir, disparaissent les mains. Enveloppées de plates molletières, les jambes s'affirment déjà syeltes et déliées.

Ce Samoyède, vous l'eussiez vu, il y a une heure, à genoux, avec son austère sontane et sa belle croix de missionnaire, au pied d'un humble autel. Aux côtés du prêtre, son compagnon et le père de son âine, il achevait sa prière et sa méditation quotidienne. Puis la sainte Messe commença sous la lucur de deux chandelles desuif de renne Au moment appelé par ses désirs, il se leva, se prosterna, et, les mains jointes, regut le Pain des Forts, le Pain des Voyageurs. Suivit l'action de grâces Le déjeuner se prit au coin de l'âtre.

C'est alors que le costume changes, et qu'une dermère bénédiction du Père, gardien du foyer pour ce jour-là, tomba sur celui qui partait

Vous avez encore nommé le Frère coadjuteur

Si, lors de son réveil, il a entendu la maison de bois craquer de toutes parts, si, à peine sorti, il ressent jusqu'aux racines des dents comme l'impression d'une eau glacée; si son haleine s'échappe en sifflant et se change aussitôt en une buée givreuse qui enfarine sa fourrure, si ses yeux n'ont pu retenir les deux farmes arrachèes par le froid, il sait que le thermomètre centigrade ne marquerait pas moins de quarante degrés au-dessous de zéro. Le moindre vent alors deviendrait une menace de mort. Mais dans l'air tranquille qui est presque toujours la condition des froids extrêmes, il suffira au voyageur de se vêtir amplement, chaudement, légérement toutefois, afin d'éviter les sueurs qui se glaceraient sur lui, et de ne s'arrêter que pour faire son grand feu et pour se coucher dans un trou de neige, au bord d'une forêt.

De 40, le thermomètre pourra descendre à 45, 50, 60 degrès, l'heure du soleil levant restant la plus mordante

Les froids extrêmes ne persistent que peu de jours, et la température moyenne des sept à neuf mois que dure l'hiver arctique se renfermerait entre 25 et 35 degrés centigrades.

Quelques semaines de ce gel suffisent à solidifier tous les fleuves, à l'exception de certains rapides, tous les lacs et même les parties de l'océan comprises entre les îles polaires et le continent. Les glaces y dépasseront deux mêtres d'épasseron.

Par ces froids, aucun « habitué » du Nord ne s'avisera de toucher un métal, surtout des lèvres ou d'une main humide. On en avait averti le Frère Bowes, l'intrépide futur architecte des plus chaudes maisons du Nord-Ouest. Il arrivait d'Europe au lac Labiche

On ne me fera pas croire pareille fable, se dit-il.
 Voyons plutôt.

Et il sortit

Bientôt des cris gutturaux, désespérés, éclatent sous les lenêtres des missionnaires, des coups de pieds heurtent la porte. C'est le Frère Bowes dont la langue est collée au tranchant d'une cognée. Ses mains soulèvent le manche pour soulager un peu le membre happé par l'acier. Graduellement, à l'aide de linges chauffés, Mgr. Farand et le l'ere Grandin parviennent à dégeler la cognée et la langue. Il n'y perit qu'un mince feuillet de peau.

Ce froid du Grand Nord, que le Père Petitot déclare « plus terrible que le loup blanc des steppes et que l'ours gris des montagnes », surprend d'une autre manière, plus in-

teressante que redoutable, le nouveau venu.

Sous ses étreintes, continue le même missionnaire, le sois, le duvet, les plumes s'attachent à vos doigts, comme a ils étaient enduits de glui les copeaux de la planche que vous rabotez adhérent à votre instrument, la feuille de papier que vous avez nettoyée ivec votre gomme grattoir se prêtij ite sur la main que vous lui presentez, comme la paille sur l'ambre échauffé. Si vous fattes votre toilette devant une fenêtre, une glace, votre chevelure, au lieu de se courber sous le peigne s'ébouriffe, se hérisse et s'agite avec des crépitations, comme si votre tête eût été transformée, durant votre sommeil en lête de Méduse Machine électrique vivante, vous ne ponvez vous revêtir de vos pelicteries, vous étendre dans vos robes de fourrires, ou même dans une simple couverture de laute, sans faire jaillir de ces peaux, de cette laine, sous vos mains, sous votre corps, un véritable feu d'artifice, accompagné de pétillements.

Ce feu d'artifice, effet sans doute de la résistance opposée par l'air, densifié par le froid, aux radiations électriques, qui se dégagent de la terre dans le voisinage du pôle magnétique —les soubresauts de la boussole qui y correspondent toujours et les odeurs d'ozone qui le suivent comme elles suivent les orages, le confirmeraient - se déplote avec une splendeur féerique dans les autores boréales.

Une tribu montagnaise, comparant cette illumination à l'océan de feux follets qui couvre les troupeaux de rennes, galopant, pelage contre pelage dons les steppes arctiques, l'ont appriée les rennes celestes. Pour les Cris algonquins, l'autore boreale représente la danse des esprits

Mois ni le galop le plus rapide, le plus étincel, nt, ni la danse la plus tourmentée, la plus sérienne n'en sourgient

donner l'idée à qui ne l'a point vue.

Pour s'essayer à décrire l'aurore boréale, il faudrait n y avoir assiste qu'une fois. Mais, quand, presque chaque soir du long hiver, le spectacle s'est répété, sans ressembler jamais à celui de la veille, on pose là sa plume découragée.

L'aurore boréale n'obéit qu'à une règle ravir toujours l'ord humain par l'harmonie de ses mouvements, si désordonnes qu'ils paraissent, et par l'agrément des couleurs

dont elle se pare, si hardies qu'elles soient.

Les aurores vivement teinières, malgré leurs fusions chatoyantes, leurs couronnes el iptiques et leurs rosaces échevelees, ne sont point toutefois les plus aimées. L'aurore blalarde, safrance, ordinaire a pour elle, la beaute essentielle de l'aurore. I extrême n'oblité, et demeure tellement diaphane, dans ses évolutions, qu'elle laisse constamment filiter jusqu'à la terre l'immobile rayonnement des étoiles et de la lune, avivées par le froid.

Attache au zenith par une agrafe inveterieuse, le voile de cette aurore se développe souvent en courtines immenses. Elle s'abandonne moliciment d'abord à quelque souffle secret qui la parcourt de l'occident à l'orient. Certains de ses plis se gonflent si largement parfois qu'ils viennent affleurer la terre, avec un bruissement d'étoife agritée, un sifflement même, neltenient perçu par l'orcide. Une main rassemble tout à coup la draperie pour la relancer encore, la saisir de nouveau et la disperser enfin en débris argentés dans la nuit bleue.

Les aurores, blanches ou orangées, les plus entièrement belles — les missionnaires en restent d'accord — sont les dansantes Elies surgissent soudain des zones magnétiques, en fusées intenses, en faisceaux de lances ou en colonnades diamantées, et gagnent, d'un bond, les hauteurs du firmament. D'un même mouvement, elles redescendent. Puis, elles s'élargissent autour du ciel, comme pour adopter leurs positions, et s'établissent un peu au-dessus des forêts lointaines que l'on voit baignées d'un or stagnant. Et les milhons, les myriades de pieds de feu se mettent en valse s'élevant, s'abaissant, s'éloignant, se rapprochant, tournoyant, alternant le pas, s'entre-croisant se confondant, se dissociant, tantôt ralentissant, tantôt se précipitant et piét nant l'horizon avec une frénésie de colère, jusqu'à ce qu'un coup de vent magique, faisant éclater le plancher du bal, projette dans les airs l'aurore entière, et jonche le ciel de ses brumes neigeuses, bientôt évanoures

Mais déjà un nouvel escadron de feu paillit du sol polaire, et la danse nocturne recommence.

L'aurore boreale se retire parfois tout à fait pour livrer l'espace a un vol de cristaux grésillants, qui enveloppent la lune de halos merveilleux et la multiplient en parasélènes qui n'auront de rivales que les parhelles du soleil d'hiver

Le missionnaire, cheminant sous ces magnificences, se surprend quelquefois à fredomner ce que chantait le petit enfant à sa mère:

> Puisque l'envers des cieux si doucement rayonne. Comme il doit être beau, l'autre rôle du Ciel I .

Mais il se ressouvient que pour gagner ce Ciel de beauté et de repos il lui fa it aller encore sur les neiges réelles, froides, immenses, à la conquête des âmes.

+ +

Ges neiges s'accumulent particulièrement entre les berges des rivières et dans les clainères des bois

Plus hautes et plus molles elles seront, plus vastes devront être les raquettes.

Dans les profondeurs des bois, pour maintenir le piéton par-dessus les buissons où s'accrochent les bordées, l'escarpin devra mesurer près de deux mètres de long sur un demi de large. Ces dimensions de la raquelle de chasse conviennent particulièrement aux vallées de la haute rivière la Paix et de la rivière Nelson, son affluent, à l'abri des montagnes Rocheuses. Mais dans les grands steppes, battus par les vents secs de l'Athabaska-Mackenzie, la raquelle de course ne mesure guère plus d'un mêtre sur 35 centimètres.

La raquette est une natte en cordelettes depeau (babiohe), natte ajourée et fermement tendue dans un cadre lèger, de forme oblongue, lequel se relève, par devant, en volute élégante pour franchir les aspérités du chemin, et se prolonge, à l'arrière, en simple bâton. Deux barres transversales tiennent ouvert, au milieu du réseau, l'espace nécessaire au jeu de l'avant-pied Celui-ci, retenu par deux lamères, qui l'assujettissent à l'une des barres et vont contourner le talon, traîne, sans la soulever complètement, la raquette. Il bascule à chaque pas sur la barre, les orteils plongeant dans la neige et la plante du pied rebondissant un peu contre le treillis sur lequel elle s'appuie.

Dans les champs de neige asséchée, la course sera facile. Mais sous les neiges fondantes, cordelettes et lanières se relâcheront, et le cadre et le réseau imbibés s'alourdiront en boulet de forçat.

La chaussure du pied consiste en une pièce de laine enroulée (nippe) et en une gaine de peau tannée de renne ou d'orignal. Ce chausson leger et souple, retenu par des lamères de peau autour du mollet. s'appelle mocassin Soulier idéal de l'Extrême-Nord, qui n'a pour ennemis que les cailloux du chemin et l'humidité du printemps, on le trouvera longtemps encore, l'été comme l'hiver, à l'église comme sous la tente, au pied de l'évêque, du missionnaire, de la religieuse, comme à celui du Peau-Rouge sauvage.

L'habitant des pays tempéres ne se figurerait pas les distances qu'il est possible de parcourir, à la marche continue, à la course même, dans les régions polaires. Le mouvement, sous la pression d'une piquante atmosphère, devient un besoin, et de 50 à 70 kilomètres remphront souvent les journées de décembre et janvier La pensée de l'engourdissement fatal qui le saistrait bientôt, s'il s'arrêtait, stimule puissamment aussi le marcheur contre l'accablement de sa fatigue

Les ampoules et le mal de raquelle sont les plus communes des souffrances causées par le balancement continuel du corps sur les jambes écartées.

L'ampoule, qui se produit sous la compression des lamères et de la barre de pivot sur l'avant-pied, met la chair au vif L'art de se chausser et de s'endurcirfinit cependant par en préserver « I nomme du Nord ».

Le mal de raquette ne se compare bien qu'à la douleur d'une luxation.

Nul n'en est exempt, écrit un missionnaire. Les meilleurs et plus anciens voyageurs peuvent le contracter. Tout dépend des dispositions du moment. On peut le ressentir en différentes parties des jambes ou des pieds, voire même aux hanches. Quel que soit le nerf lésé, il devient si douloureux sur tout son trajet, on y éprouve des douleurs si lancmantes, que l'on s'imagineralt volontiers avoir un os fracturé ou la partie malade déboîtée. Souvent elle geigne pendant la marche.

Le mal de raquette ne reprend pas sa victime à chaque voyage Lui auss, se laisse parfois dompter par la longue endurance

Les fourrures, les mocassins, les requettes — ajoutons le long fouet au manche très court —, c'est dans cet arroi que se presente le maître des équipages, aux missions de l'Extrême-Nord

Cet equipage n'est sutre, dans toute la partie est du vicariat d'Athabaska et dans le vicariat du Mackenzie entier, que le traineau attelé de chiens.

. .

L ouest du vicariat d'Athabaska — bassin de rive gauche de la rivière Athabaska et bassin de rive droite de la rivière la Paix — recourt depuis longtemps à l'attelage du cheval. L'automobile même y a récemment paru

La voiture, montée sur quatre roues pour l'été et sur deux patins pour l'hiver, chemine plus ou moins lentement, suivant la fréquence des ormères visqueuses ou des rayins de neige,

Plusieurs missionnaires de ces contrées s'affranchissent du véhicule et ne voyagent qu'en selle, quelle que soit la saison

Le 30 juin 1910, deux jeunes Lorrains, les Frères Welsch et Nicolas, qui n'avaient encore donné au vicariat d'Athabaska que les prémices de leur courage, perirent, avec leurs montures, en traversant la rivière Boucane (Smoky), affluent de la rivière la Paix.

Tous deux étaient partis du lac Esturgeon, où le Frère Welsch venait de hâtir une école indienne, à destination du Petit Lar des Esclaves, où Mgr Grouard les apprlait Leur ferveur à récevoir la sainte communion, ce matin-là, avait particulièrement frappé le Père Jaslier II était huit heures lorsqu'ils éperonnèrent leur cheval et jelèrent dernère eux un joyeux « au revoir! »

Vers midi ils se trouvérent au bord de la rivière Boucane, qu'ils savaient guéable à un certain endroit. Se trompérent-ils? Voulurent-ils, afin de gagner du temps, attaquer le fougueux cours d'eau, là ou dis le rencontrèrent? Les Indiens expliquérent que le Frère Welsch, ayant le meilleur cheval, avait pris les devants, et que sa bête avait déjà passé à la nage le côté le plus perilleux, lorsque le Frère Nicolis, désarconné au milieu même du courant, tomba en jelant un cri Se retournant, le Frère Welsch vit le cheval regagner scul la berge, et il tenta un suprème effort pour sauver son compagnon. Mais celui ci, violen. ment emporte, ne put retenir la longe d'attache qui lui était jetée. N'ayant plus afors qu'à regagner la rive pour se sauver lui même, le Frère Welsch était sur le point d v parvemy, lorsque son cheval, qui s'était pris le med dans les rênes, pendant la tentative de souvetage, et se trouvait force par la de nager la tête sous l'eau acheva de s'étouifer. Les corps du Frère et du cheval furent retrouvés ensemble, près du bord, sur une barre de sable à penne submergée Le Frère Nicolas fut arrêté béaucoup plus loin, dans le courant qui l'emportait toujours.

Les derniers chevaux de missionnaires que l'on puisse rencontrer en allant vers le Nord, se trouvent au Fort-Smith, soixantième degré de latitude à l'entrée du vica-riat du Mackenzie. Ils y sont employés à faire le porlage des rapides (25 kilomètres) et à cultiver les terrains de la ferme Saint-Bruno.

Plus loin, ils seraient inutiles, faute de chemins et de nourriture le plus souvent

Et nous voici définitivement au pays du lraîneau et du chien,

A assortir cet équipage par excellence des immensités de glace et de neige à le former, à l'entretenir, à le conduire, se passeront les heures les plus nombreuses du Frère coadjuteur

Autrefois les sauvages attelaient leurs femmes et leurs filles au toboggan, chargé de tout l'ameublement de la loge familiale Lorsque, vers le mineu du dix-huitième siècle, les coureurs-des-bois arrivèrent sur le versant de l'océan Glacial, ils trouvèrent oisses des chiens étranges, descendant sans doute de quelques Saints-Bernards importés dans l'Ouest Canadien, au siècle précèdent, et des grandes louves de la forêt. Les aventuriers français enseignèrent alors aux Dénés l'art de remplacer leurs filles par ces chiens C'est pourquoi la langue indienne n'eut d'abord qu'une expression pour dire « ma fille » et « mon chien ».

Les chiens-loups n'ont rien en général qui sollicite les tendresses que l'on prodigue à leurs congénères domestiques du Vieux-Monde. La jalousie animale de la meute d'ailleurs ne souffrirait pas de privilègies. La crainte seule d'une voix severe et du coup de cravache a raison de leur instinct méchant, vorace et paresseux.

Les pelites missions — on appelle ainsi celles qui ne comptent qu'un ou deux missionnaires et un Frère — se contentent de quatre à six chiens. Aux grandes missions — où s'assemble un nombreux personnel de pères, frères, religieuses, orphelius, malades, vieillards — il faut une meute de vingt à trente coursiers.

Un chien de moyenne valeur s'estimait avant-guerre à 200 francs. Les chiens de plus grande force, que l'on place à l'arrière de la file indienne, et les chiens de léte surtout, dont le flair affiné fait des guides précieux, pouvaient coûter jusqu'à 1000 francs. On calculera combien le change de nos temps troublés a multiplié ces prix

C'est vers l'âge de huit mois que le chien du Norit se laisse rompre à l'attelage. Une dizaine d'années seront l'ordinaire mesure de sa carrière. « Il y a longtemps qu'il est chien », diront les sauvages. Ce qui signifie bouche inutile dont il faut se défaire. Lonqu'ils ajouteront « Kulta-lin enli ra illé c'est fini, il ne sera plus chien », son arrêt

de mort sera porté.

Nous avons vu les yeux de plus d'un bon Frère s'humecter à l'annonce qu'il était temps d'abattre quelque compagnon de leurs randonnées. Si les choses sensibles n'avaient pas une âme, on ne les aimecuit pas autant », disait saint Augustin. Et si cette âme sensible à souffert des mêmes froids, des mêmes tempetes, de la même faim que l'âme non moins sensible du maître, faudra-t-il s'étonner que l'on ne trouve que difficilement l'exécuteur fatal? D'autre part, dans les auperstations si lentes à disparaître, subsiste encore souvent celle qui défend à l'Indien de tuer un chien. Alors, celui des « maîtres » du chemit, qui a le moins voyagé avec l'aminal que l'on ne peut plus nourtir, ac dévoue tristement à lui porter le coup de grâce.

La science d'assortir les meutes joint d'une grande considération, dans la vie pratique de l'Extrême-Nord

Un chien, en effet, que l'on ne parvient pas, du premier abord, à faire adopter par les autres est souvent mordu et condamné à être tenu à l'écart, jusqu'au jour favorable, où, en quelques secondes, il sera mis en pièces

La prompittude à accour, r, au milieu de la meute en bataille, est de toute importance. Ces batailles se declenchent soudain, sans le moindre prélude jour ou nuit, et si le dompteur n'arrive sur le-champ, armé de son gourdin, il y aura des yeux crevés, des oreilles arrachées, des pattes brisées et même des cadavres. Le repos du missionnaire est particulièrement troublé de la sorte, lorsque son attelage se trouve parmi les meutes des camps sauvages au fond des bois Chiens d'Indiens (guédés) et chiens de Blancs sont presque irréconciliables.

La nourriture principale du chien de trait est le poisson. Une ration de cinq à huit livres par jour le maintient en état de haler, douze heures durant, une charge de cinquante kilogrammes.

L'attelage le plus ordinaire consiste en un traineau tiré par quatre chiens, et lesté, par conséquent, d'un poids

de quatre cents livres.

Le traineau et l'attelage — dernier modèle — ne furent jamais mieux décrits que par cette page du Cornet d'un jeune missionnaire de l'Athabaska.

Voici comment le Frère Leroux a fabrique la traine dont il se sert

Sous le motif que les planches de bouleau, dont on s'est servi longtemps dans le pays, ne sont pas assez solides et ne glissent pas aussi bien, les planches de chêne, qu'il feut importer, commencent être employées de plus en plus malgré leur prix élevé. Celles du Frère pouvaient mesurer un peu plus de 3 metres de long sur 19 à 20 centimètres de large. En prenant bien garde au sens du bois, l'artiste, à coups de hache et de rabot, réduisit ces deux planches, à 1 une des extremités, à 10 centimètres de largeur. Cette opération préliminaire achevée, il fit passer lesdites planches dans la vapeur d'eau, jusqu'à ce qu'elles eussent acquis assez de malicabilité pour accepter la forme ordinaire. A l'extrémité diminuée, il releva en volute la tête des planches, en les tenant serrées l'une contre l'autre. Enfin, pour que ce chaperon restat indétiniment tel quel, il le reunit au plat de la traine, au moyen de deux solides cordes. Il laissa ensuite passer plusieurs semaines sans a en occuper Puis, un beau jour, constatant que toute la vapeur d'eau qui a était logée dans le bois avait dispara, il fit courir tout le long de la traine, en la fixant aux traverses qui retenaient les deux planches réunies, une lamière de peau de bœuf Entin, de deux planchettes taillées en biseau (50 centimètres de haut , il constitue un dossier, qui fut rattaché au plat et au chaperon au moyen de cordes.

Restait I enveloppe, un sac de trois mètres de long sur un et demi de tour, ouvert dans le seus de la longueur. C'est la dedans que vous mettrez vos poissons, vos bagages, vos couvertures, ou bien votra personne.

A Lendroit ou la vointe commence, au bas-se trouve un anneau. Iorme par la lui tère de bond et angliel ou attache les traits du chien-

Voila un traineau

Autrefors on the commissant que les harmon de provenance nauvage et de peau d'un pluit l'active : ne mode que a lait son temps I en attelages européens en cuir sont aussi solides. On n'a besoin que de les acheter. C'est du butin des grands page. Voilà bien

nasez de raisons pour se determiner in est-ce pas"

Cen harmais se composent dura collier fernie quiste coer grand pour que la tote du chien puisse significature en toriant un peu ni de deux traits, qui sont in antico si conna landeur sur les flanes du conraier par une dout a dus ère et che sous ventatre Cen traits partent du coher du chien nº 1 pour s'accrocher na harmain du nº 2 et a nei pour les autres car inticlape ne se met pas du tront exce te chez les l'aquitaux mais du cite sur une lume par fois assez lungue, et les traits du nº 4 du blus en que vous avez des chiens s'accrochent innalement duis les haza de tronecu

Pos mètis et sans ages — et sur ce sont pe sons des imissionitaires qui le sont bien un pe c — aiment ten ces — veur sur le dos de leurs coursiers des ta, is trodes sont avec des facsies perfen de toutes couleurs, noit avec le la fausse sere aux mannes les plus variées, au seromet du collier des serettes sur l'idossère du vant, une douzaine de grelo su et enfan in l'endroit où la sous-ventrière rejoint les traits deux ou quatre sonnettes dorces ou ar gentées. C'est a qui se fera remarquer. Nos chatelains ne sont pas plus fiers de leurs pur-sang, que nous de nos « mâtins »

If n y a posqueque aux commundements qui ne so ent a peu près ceux que vous denneza vos chevant. Afacche ( et ça part, hac) et ca tourne a droite, dur ( et ça tourne a gauche, ho ( et ça ntoppe

Le « ça stoppe » est toujours d'une ponctualité parfaite. Mais le « ça part », « ça tourne », et « ça court », ajouterons-nous, différent en rapidité et en facilité selon les variations infinies des chemins et des jours,

Le 2 avril 1906, Mgr Grouard part, avec les Frères Leroux et Grenn de la Nativité, pour Notre-Dame des Sept-Douleurs Fond-du-Lac Athabaska Le tac, qu'il s'agit de parcourir sur ses 250 k.lomètres de longueur, offre son plus beau miroir :

Les chiens reçoivent l'ordre de partir au galop, marche Bismarck, marche Dreyfus I merche Picquert I (car il faut vous dire que nos

chers trères, sons se mêter autrement de politique, prennent la liberté de donner à leurs quadrupédes les noms des personnages plus ou moins illustres de l'époque). Alors nos coursiers, encourages peut-être par ces dénominations glorieuses et surtout par le claquement du fouet, voyant devant eux la belle carrière qui leur est ouverte, s'élancent avec ardeur. On dirait qu'ils votent. Les traines gissent comme le vent sur la glace polte. On croirait presque que nous sommes en automobile, sauf que hous n'écrasons personne et que nous ne faisons point panache!

Belour par les mêmes endroits, la semaine de Pâques II a dége-

lé, puls regelé. Il tombe une neige fondante

Nous voits gens et hêtes, barbotant dans cette épaisse conche de noige liquide et nous trainant avec une leuteur désespérante. Nos pauvres chiens n'ont plus l'air si fiers de porter leurs nome fameux. Ils les entendent pourtant retentir plus souvent que jamens à leurs oreilles, mais la vaine gloire n'a plus de prise sur eux

Nous ne connaissons pas de Frères qui n'aient accompli leur part de longs et fréquents voyages avec ces attelages Plusieurs, toutefois, pourraient être à bon droit, appelés les projessionnels de la course incessante, infasseble : les grands coureurs, comme les Frères Jean-Marie Beaudet, Marc Leborgne, Derrien Kérautret dans le Mac kenzie, et Louis Grenn dans l'Athabaska.

٠.

Le Frère Jean-Marie Beaudet, qui dit adieu à la Bretagne, à l'âge de 17 ans, en compte 56 aujourd'hui. Son cousin, le Frère Louis, et lui-même reparlent encore avec émotion de la scène du sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray, où le vicaire de Pluvigner, zolé directeur deleurs vocations, avant tenu à les conduire, afin d'y célébrer pour eux la nesse du départ. Comme les jeunes missionnaires remettaient les honoraires de cette messe au prêtre, qu'ils savaient très pauvre, celui-ci les employa ausaitôt à leur acheter une statue de la « Bonne Sainte Anne »:

- Vous l'emporterez au Mackenzie, dit-il, en souvenir

de notre Bretagne et de la France.

Le Frère Jean-Marie avouerait sans doute que les dix huit années les plus durcs, et partant les plus aimées, de sa vie apostolique furent celles qu'il passa, seul presque toujours avec le Père Ducot, à la mission Sainte-Thé-

rèse de Norman, non loin du Gercle polaire. C'est là qu'il eut le bonheur de prononcer ses vœux perpetuels, le premier novembre 1892, à la fin d'une retraite de huit jours que le Père Ducot lui prècha, à raison de trois sermons solennels par jour. La fête venue ils etaient seuls encore, parce que les sauvages, dispersés trop loin dans les bois, n'avaient pu regagner Norman, même pour la Toussaint. Tout fut mis a contribution cependant au suif de renne, les décorations de sapin vert et les riches parures bordelaises envoyées au missionnaire de Sainte Thérèse par sa généreuse famille. Toute la journée. hormis le temps des agapes à la viande sèche et au pemmican, se passa en prières communes au pied de l'autel, jusqu'au salut magnifique. Les anges, croyons-nous, ne purent décider lequel fut le plus radieux, ou du bon Frère faisant au divin Maître, en cette latitude at reculée du globe, son sacrifice entier, ou du Père Ducot à qui revenait l'honneur de recevoir au nom du superieur général et de l'Eglise l'oblation perpetuelle de son coadjuteur

Le Frère Jean-Marie apprit si parfaitement la langue des Peaux-de-Lièvres, il chanteit et prieit si bien en cette langue, que le Père Ducot lui confiait la présidence des offices du dimanche, lorsque lui-même devait s'eloigner

dans les bois .

- S'il pouvait faire la grande prière (la messe), observaient les Peaux de-Lièvres il serait vraiment comme

l'homme de la prière (le prêtre) !

Ouvrier principal de l'eglise et de la maison actuelles de Sainte-Thérèse, le frère Jean Maire se donna davantage encore à son grand travail : la course sur les neiges II n'y a peut-être pas un rayon de dix heues, autour du fort Norman qu'il n'ait battu de ses requettes et de son traineau, sans parler des attelées beaucoup plus longues qu'il fit souvent du côté de N.-D. de Bonne-Esperance (Good-Hope) et du Grand Lac de l'Ours

Lors de son dermer voyage (environ 200 kilomètres) au lac de l'Ours, où il était allé chercher des poissons

achetés des Indiens, il faillit n'être jamais revu-

- C'est mon ange gardien qui m'a sauvé ! se platt-il

Le sauvage qui l'avait guidé de Normanau Grand Lac, avait refuse de l'assister au retour, et le Frère était reparti seul. Au bout de plusieurs jours de marche, il eut à traverser, en son meilleur endroit l'affreuse rivière de l'Ours

Un pêle-mère de faisceaux de lumes de sabres donnerait l'idée du chaos qu'il fallait affronter. C'étaient les boueguignons, ou bordillons, glaçons aiguisés par le rapide courant, mille lois brisés par lui, agglutinés en collines et fixés en desordre sur la surface enfin gelée de la rivière,

Les bordillons, rencontres à certains endroits de toutes les rivières et de tous les lacs, où les entassent tour à tour les flots et les vents, ne sont nuile part aussi enchevêtrés,

aussi ii enaçants que sur la rivière de l'Ours

Le Frère Jean-Marge mit presque deux jours à franchir. les borquilons de cette gyrère, sur un espace de moins de deux kilomètres. Des mains, des bras, des épaules, des genoux, de tont le corps il avait beau soulever le traineau afin d'aider ses chiens à remonter les précipices ou ils tombaient, le traineau ne parvenait pas aux cimes aigues, Le Frère dédoublait alors la cha ge poussait un peu plus loin, et revenait prendre le reste. Les mains gou des, les dents claquantes, il pensa un moment ton bei là paralysé par le froid et la fatigue. Mais la prière à l'ange gardien. qu'il répetait sans cesse lui rendit le courage et la vie-Le matin de la deuxieme journée, premier janvier, la planche de fond du véhicule se partagea, coupée par une arete vive, et la cargaison entière se dispersa dans les glacons. Abandonner le convoi et ne retourner qu'avec les chiens, c'etait exposer le Pere Ducot à jeuner, à souffrir de la faim peut être tout l'hiver. Le devoué coadjuteur ne le pouveit pas Son bon ange le secourat encore, en lui donnant la pensée d'aller couper des aunes sauvages dans la forêt, et d'en faire des attaches capables de retenir, tusqu'au rivage, les pièces du traineau. La mission Sainte-Thérèse fut ainsi sauvée.

Une lettre du Père Lecorre, publiée par un petit journal de campagne que recevait le pieux curé de Theix, près de Vannes, suffit à gagner aux missions le meilleur de ses jeunes paroissiens. Marc Leborgne Celui-ci n'eut que le

temps d'embrasser sa famille et de se joindre à la caravane de ses compatriotes, qui entreprenait la traversée de l'Atlantique

Depuis 1884, le Frère Marc court sur les neiges du Mac

kenzie

Ce que fut le Frère Jean-Marie à Norman, le Frère Le borgne le fut à Liard et Nelson. Il y bâtit des églises et des maisons, il y pourvut à la subsistance des Peres, il y fit pendant quinze ans, les voyages que l'on peut considerer sans douce comme les plus continuellement pénibles des vicamets arctiques.

I es régions de la haute tivière des Liards et de la rivière Nelson reçoivent, en effet, des neiges abondantes et sont périodiquement visitées par le chinouk, vent tiède du sud-ouest C'est donc la que doit s'exercer, dans toute sa dure nécessité, la tâche, de balire la neige devant les chiens

Ballre la neige devant les chiens, dans le reste de l'Atha baska-Mackenzie, consiste plutôt à courir simplement en avant, afin de guider l'attelage, qui ne possède pas la très rare fortune d'un chien de lele capable d'obéir parlaitement au seul commandement de la voix Ballre la neige devant les chiens, dans les vallées des rivières des Liards et Nelson, veut dire, non seulement dinger les chiens, mais surtout piètiner la neige elle même, de façon à creuser un sillon durci où pourront s'avancer, sans s'y enliser, les coursiers et les traîneaux. Le Frère Marc eut souvent, à travers ces neiges profondes et amollies, à battre deux et trois fois la même portion du chemin avant d'y appeler ses chiens. Il devait parcourir de la sorte jusqu'à 500 kilomètres, dans la solitude

Malgré ses 54 ans et sa longue carrière de fatigue, le Frère Marc Leborgne demeure le mattre coureur des missions de la Providence et de Simpson

A Résolution, il faut voir aujourd'hui un plus jeune Breton — 42 ans — qui serait bien en peine de compter ses randonnées arctiques, et dont les jambes, d'ailleurs, même lorsqu'il se repose, apparaissent, au premier coup d'œit, si souples et vigoureuses que l'on se dit qu'elles ne peuvent pas ne pas courir. C'est le Frère Ké autret

Il s'avançait déjà dans l'étude de la philosophie, lorsque ses méditations sur ! humble ménte des frères missionnaires le déterminèrent à prier ses supérieurs de le laisser renoncer aux honneurs du sacerdoce :

- J'aime inieux la vie ou il sie fandra plutôt courir

que discourir, faisait-il observer aussi

Depuis lors —1906 — le Grand Lac des Esclaves tout entier et ses alentours lui servent de champ de course II ne s'en eloigna que l'hiver 1910-1911, afin de porter main forte a la passion de N-D de Bonne-Espérance du Gercle polaire, puis à le passion du Sacré-Cœur de Sampson.

Un jour qu'il descendant la pente d'une ite du Mackenzic, qui fait face à la mission de N. D. de Bonne-Espérance et qu'il s'eta t assis un instant sur son traineau ses chiens tournérent brusque-veni, et le jeurrent sur la glace où il pensa s'être « brise les reins ». Il dut prendre le lit pour s'en remettre.

A Simpson contre el travallant au bird de la toiture d'un hospice en construction, il tomba tout a coup, avec l'échafaudage, qui un ammal, harcele par les moustiques, était venu déloquer en s'v frottant, la nuit précédente. Les deux poignets se foulérent dans la chute. A ces blessures s'ajoutèrent avec les années et les aventures, celles dont les pieds, les mains, le front portent les cicatnées.

L'accident le plus grave de l'aveu du Frère Kérautret, lui arriva au mois de mai 1919, comine il rentrait d'un voyage à travers les chenaux de la rivière des Esclaves II atteignait le Grand Lac des Esclaves, lorsqu'une mare s'ouvrit devant lui. Il y fut précipité avec son attelage. C'est à la protection de saint Joseph, invoqué aussitôt, que le bon Frère attribue la vivacité qu'il mit à saisir les bords de la glace et la force qu'il garda de rester suspendu à ce précaire appui, malgré le courant qui l'entratnait sous la croûte du lac immense, jusqu'au moment où ses compagnons de route furent en état de lui porter secours.

Coureur en chef du lac Athabaska, le Frère Louis Crenn entendit l'appel de Dieu pour la carrière de coadjuteur missionnaire, lorsqu'il était élève des classes aupérieures

à l'école apostolique de Notre-Dame de Pontmain, diocèse de Laval II peut aujourd'hui se glorifier d'avoir formé à l'art de vaincre la fatigue les Frères Tugdast Mousset. Vincent Cadoret, et de plus jeunes encore. Il se réserve toutefois les voyages les plus difficiles L'admiration una mme des Blancs, Metis et Sauvages le proclame mattre dompteur des meutes du Nord. Jamais ne le vit on frapper ses chiens pour les lancer Tout au plus leur montre-tal ses lameres plombées, lorsqu'il veut les faire détaler, comme l'éclair, hurfant de peur Bidel et Barnum eussent mis à prix le *charme* de sa personne. Ce n'est pas cependant par la stature ni la rondeur des formes que celle ci en doit imposer à la gent camine. Le prestige vient d'une volonté disciplinée par une vive intelligence pratique qui ne saurait fléchir. Charme partage, du reste, par les coureurs que nous avons dépeints, ou simplement énumérés jusqu'ici

4 4

Parcourant nous-même les a pays dépouvante », sous la garde de ces champions de la course, nous leur avons demandé laquelle de leurs fonctions de chefs d'équipages ils regardaient comme la plus dure. Il nous ont répondu que c'était, tout en courant sur leurs raquettes, de tenir en laisse le traineau à l'aide d'une courroie, et de sentir, à chaque secousse du chemin, peser sur leurs bras les deux cents kilogrammes de la charge.

La vigilance du gardien doit redoubler, si, au lieu de l'habituel attirail de poissons, d'outils, de literie, etc., le traineau — qui prendra, pour la circonstance, le nom de carriole — renferme un personnage l'Evêque, que la piété filiale de ses missionnaires force depais quelques années à accepter ce lure, ou tel Père trop faible pour marcher et que le devoir appelle au secours d'un malade. Avec quelle attention, alors, le bon Frère emploiera-t-il ses forces à ne laisser rouler que le moins possible, dans les neiges vergla-cées et les glaçons coupants, son cher fardeau.

D'ordinaire pere et frère courent de conserve, l'un battant la neige devant les chiens, l'autre retenant le traineau. Dans les caravanes plus nombreuses qui s'orgamisent pour les longs voyages, un Indien bat la neige devant les premiers chiens, que suivent tous les autres, et chacun prend à lui seul le soin d'un équipage entier

Bien rarement la régularité du chemin permettra au voyageur de s'asseoir, pour s'y reposer un peu, sur le

paquetage du convoi

Nous avons décrit les bordillons

Il faut mentionner aussi les bancs de neige, moulés par

le caprice des tempêtes.

Dans la région des lacs d'est la crevasse, ouverte la veille, qui attend le traineau pour l'engloutir, sous la trompeuse apparence de sa glace a peine reformée. Les chiens, avertis, comme l'est tout ammai que l'instinct retient au bout de sa marche vers l'abine hésiteront parlois devant le piège fatal. Au maître, toujours attentif, de le comprendre et de ne pas pousser plus loin

De toutes les menaces de l'inverboréal, celle qui maintient en la plus vive alerse le voyageur c'est la poudrerie, le Khama-san la tourmente de neige qui dure, sans

relai, jusqu'à trois jours

Ge vent sévit tout d'un coup, explique un missionnaire, et s'abat avec une rage désordonnée sur les lacs et sur les steppes, qu'il balaie et qu'il nettoie en peu d'instants, ensevelissant les caravanes sous des flots de neige ténue et glacée, qui pénétrent de partout comme les cendres des volceus en éruption. Inutile de lutter contre ce vent terrible. Son souffle continu, causique, enlève toute force, toute chaleur, toute vie. Il brûle comme le feu sans cesser d'être glace.

Que peut la re le missionnaire, surpris par la poudrerie, au milieu de quelque grand lac? Si un Indien ou Métis se trouve avec lui le survre, confiant dans le sens d'observation qui dirige presque infailliblement le sauvage A défaut de ces guides, souvent même avec eux il ne reste au Blanc qu'à se coucher sur place, en pleine glace vive, à l'abri de son traîneau et de ses chiens, jusqu'à la fin de la tourmente. Se risquer davantage serait aller à une mort presque certaine.

Au fort de l'hiver, la marche commence de grand matin, de six à sept heures avant le lever du soleil (région du Grand Lac des Esclaves qui marque à peu près le centre des vicariats arctiques), afin qu'il soit possible d'achever la soixantaine de kilomètres journalière, et de choisir encore, sous les lucurs du crépuscule, au bord de quelque forêt, l'endroit du campement de nuil, à la belle etoile

Deux choses seront l'objet des souhaits et des recherches : une neige sèche et facile à creuser abritée elle-même par quelque fourré, et un bois abondant, le sapin (epinetts) surtout, dont le tronc brûlera bien et dont les branches fourniront le matelas

Hommes et ammaux savent mettre à profit la proprété isolante de la neige. Le glouton voleur (carcajou) trouvant les quartiers de viande fraiche, que vient de cacher le chasseur, les enfourt aussi avant qu'il le peut, dans la neige, afin d'en conserver longtemps la tiédeur L'Esquimau des steppes deserts se protège contre le froid en s'enfermant dans une maison de neige toute close La sueur coulerait bientôt sur ses membres, s'il ne rejetait plusieurs de ses vetements. Lorsque l'Indien des bois af fame n'a plus la force de continuer sa marche jusqu'au heu où il espère trouver un gîte, c'est dans la neige qu'il s'enseveht, afin d'y regagner un peu de chaleur et de vie Il n'est voyageur du Nord qui ne se rappelle la chaude impression que lui a procuree quelque edredon de neige, tombé sur lui, quand il dormait. Le missionnaire condan ne a ne trouver aucune habitation sur sa longue route, ne saurait done mieux chercher, pour le repos de ses nuits, que la fosse de neige

L'établissement d'un compenent de nout coute une bonne heure d'ouvrage

Pendant que les uns déblaient à l'aide de leurs raquettes, l'espace convenu, rejetant la neige sur les bords du trou circulaire, les autres abattent, à coups de cognée, les sapins et les bouleaux les plus secs, les debitent sur place en longues bûches ébranchées, et les transportent sur leurs épaules jusqu'à la fosse. L'amas de ces troncs allumes se tord bientôt en crépitant, comme un gigantesque feu de

la Saint-Jean. Les résineux grésillent d'abord et éclatent ensuite en jetant aux étoiles leurs gerbes de flammèches, tandis qu'à la lueur des longues flammes les grands coniféres vêtus de neige semblent danser une roude macabre.

Devant le feu, on expose tout de suste, afin de la dégeler,

la nourriture des chiens et des hommes.

Les chiens happent leur ration. C'est le fait d'une grande habileté de distribuer à toutes ces gueules voracement ouvertes le poisson qui revient à chacune et d'empêcher les plus alertes de voler violemment la part des plus faibles. Car tel sera le repas du coursier, telle vaudra se course du lendemain. Les chiens repus s'arrondissent bientôt sur la neige et s'endorment.

Le voyageur s'occupe alors de sa personne.

Son premier soin est de trouver à boire La soil, tournient dévorant des longues attelées d'hiver, ne peut s'étancher en chemin. La neige sucée bouleverserait les entrailles et arrêterait la marche.

Gette neige ne peut devemr bienfaisante qu'à la condition d'être soigneusement fondue dans la chaudière qu'une perche retient au-dessus du brasier. Faire fondre la neige est un art Africile Le Frère O'Connell s'y entend à merv ille.

Il me fabrique de l'eau de neige que vous prendriez pour de l'eau de source, disait Mgr Grouard. Ce dermer point, tout trivial qu'il puraisse, n'en à pas moins son importance. Combien de tois n'aipe pus eu de l'eau brûlee, boucanée, absolument impotable, ne faisant avec le lire qu'une boisson nauscabonde, et cela purce qu'on ne savait pas bien faire fondre la neize!

Aux premiers bouillons de la neige fondue, on jette ene poignée de the. afin d'en faire le breuvage sans égal qui rafratchit et qui repose. Un jour que la chaudière à thé avant été perdue, Mgr Clut écrivait

It pris un bloc de neige je l'embrochat, le plaçai devant le feu et posti une soucoupe au dessous. Elle fut vite plelue Je la vidai plusieurs fois et m'en régulat avec délices. Il me semblait que je n'avais jamais rien bu de si bon dans ma vie

Est-il besoin de signaler qu'avant de présenter ses lèvres a la coupe, le missionnaire eut a délivrer celles-ci de leur barrière? La barbe, qui n'était qu'un glaçon, du nez à la poitrine, a bien pleuré devant le grand feu, mais si lentement qu'elle réclame encore le service des doigts,

dussent quelques poils y perir.

Cependant la viande, cuite d'avance, et qui dégelait à côté du poisson des chiens, finit de s'amollir Si ce morceau de fraîche venaison vient à manquer, la viande sèche ou le poisson sec, qui ne gélent ni ne degélent, et qui, en toute saison, se cassent à la main et se croquent sous la dent, fournissent le plat sol de A ce menu des repas en plein air, il faut désormais inscrire la galetle, biscuit de farine pressée et nourrissante, dont l'abondance révèlerait, à elle seule, le progrès atteint dans le bien-être.

La prière du soir, aupres du foyer, achève la journée De nouveaux arbres sont jetés sur ceux qui brûlaient afin de réchauffer les premières heures de la nuit. Sur les branches de sapin qui tapissent le reste de la fosse, chacun s'étend, tout habillé enroulé dans ses couvertures les pieds vers le feu, la tête entre la haute paroi de neige Alignés l'un près de l'autre missionnaires, sauva-

ges, et chiens pariois, attendent le somme l.

Les nuits, où le vent se tournerait violemment vers le champ du repos et lui rejetterait la fumée étouffante et

les tisons ardents, seraient hornbles.

Retenons seulement, à la gloire de la Providence, qu'aucun missionnaire n'a péri dans le plus miserable des campements, même loin de l'abri des bois, même en ptem lac glacé, même au cœur de la poudretie rageuse.

٠.

L'honneur de finir ce chapitre revient nous senible-t-il, à un homme de cœur, dont l'histoire eût maintes fois etonné un romancier d'aventures et dont tout le bonheur d'ici-bas fut de servir le bon Dieu et les pauvres, au poste de la plus froide solitude et de la plus grande misère. Le Frère Guillet

Presque illettré, il trouva dans son ardeur surnaturelle et son amour pour sa Famille religieuse la pure éloquence du langage et de la plume.



## <u>@@@@@@@@@@@@@@@@</u>



(b) des es q e us pergét proféssion de que a accès.





region intro e nato at a cisionna cesso. Mp tranka arkena e



Un Massionnaire bal la desge devantues chiena. A les guid un mome traps, tonte la journée.



On chausse es chiens à vépoque des l'aiguilles " de glace.



Visiting of the scripture



Blackware government a successful to be a successfu





Célestin Guillet, né en 1842 à Brains-sur-les-Marches (Mayenne), se trouvait en garnison à Laval, en 1863, lorsqu'il fut atteint de la variole et transporte au lit nº 17 de l'hôpital Saint-Julien.

Dans son délire, il tenta de s'évader, et l'on ne put l'arrèter qu'au seuil de la cour Comme, dans cette course, il avait pris froid, le mal empira aussitôt; et, une heure après

— onze heures du soir —, l'aumônier l'administra

Le soldat n'eut conscience que de la première onction. Durant la nuit, il parut mourir. Mais, des ce moment même, sans signes exterieurs apparents, la connaissance lui revint, et ne le quitta plus

Vers dix heures du matin, le medecin-major passa,

l'examina, et dit a la Sœur qui était de service :

 Le nº 17 mort, Veuillez le faire ensevelir. Guillet, dans l'int.me de son être, protesta

 Mais non I Vous voyez bien que je ne suis pas mort. Comment avez-vous le cœur assez dur pour m'enterrer avant ma mort?

Il pensait crier, s'agiter, se débattre. De fait, son corps.

restait glacé dans la rigidité cadavérique

Commela Sœur procédait à l'ensevelissement, elle constata un faible reste de chaleur dans le dos, exactement à la place que touchait le pan du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel Cette coincidence la détermina à attendre un peu en dépit des assurances que lui donnait une autre Sœur, très habituée à discerner les signes de la mort :

- Il est bien mort, il n'y a pas de doute, affirmait

celle-ci.

Sur quoi, le malade redoublait ses protestations. Mais aucun mouvement ne se produisait.

Le lendemain, le docteur réprimanda la garde-malade :

Ahl ça, ma Sœur <sup>1</sup> Est-ce que vous voulez faire des

rehaues, avec le nº 17?

Mais la Sœur constatant toujours l'apparence de chaleur locale, supplia le docteur de ne pas exiger l'enterrement immédiat, et lui demanda même de tâcher à nouveau de ran mer le mort.

Le huit eme matin seulement, le médecin se laissa fléchir, et fit une incision à la bouche et donna quelques frictions. Aucun signe de vie ne se manifesta.

Vers six heures de l'après-midi Guillet poussa un grand cri

- Le nº 17 est ressuscité, dirent les autres malades à

la Sœur qui rentrait.

Le major, averti, ordonna un traitement restaurateur, et, le lendemain, un commencement de respiration se produisit Mais l'état lethargique dura encore six jours

Au quinzième jour seulement, le «ressuscite » put articuler ses premières paroles, auxquelles la religieuse répondit, sans rien lui apprendre du reste, car il avait suivi dans le détail les phases du drame.

- C'est à votre scapulaire que vous devez de n'avoir pas

éte enterré vivant.

Voulant témoigner sa réconnaissance à la Très Sainte Vierge. Célestin Guillet pria Dieu de lui faire connaître une Congrégation toute dévouée à la divine Mère, et dans

laquelle il pourrait La servir, en se sanctifiant.

Marie lui envoya Mgr Grandin, évêque de Saint-Albert, qui le conquit par sa piète et par sa flamme apostolique, et auquel il demanda de l'emn ener aussitôt. C'était en 1867 Sur ses instances, on l'envoya faire son noviciat de frère Oblat au lac Caribou (vicanat actuel du Keewatin), mission incomparablement froide pauvre, isolee ou peinait le Père Gasté dans la difficile conversion des Montagnais.

Le Frère Guillet resta près de quarante ans au lac Caribou, seul à assister le missionnaire dans tous ses travaux

C'est de là qu'en 1874 il écrivit à son supérieur genéral la lettre suivante :

A peine étions-nous sur le grand lac Caribou, en route avec un Jeune sauvage, pour aller couper du bois de chauffage, que nous fûmes surpris par une poudrerle épouvantuele. A peine pouvions nous voir nos chiens. Nous perdimes noute route. Le vent, balayant la neige, avait fait disparaître toute trace de chemin, et, comme nous alions vers le Nord, il nous jetail la neige au visage. Pendant que nous evantions, nous el andonnant à l'instinct de nos chiens, plus chi ables que nous de retrouver la voie, un éclair formidable perut tout à coup, suivi aussitôt d'un coup de tonnerre qui fit fendre la glace avec des craquements terril les. Un orage par plus de 30 degrés de froid l'Comment l'expliquer? Nous gagnons une lie, et attendons la fin de la tourmente. Je dus ensuite m'atteler

aver les chiens a cause des baths de tierge accumigles par la tampête sur le sar. I obseurite tieus lit laire etiente trop de chemin pletail (ort taid quanto nous arrivations aus in mouts. I exendemais quanto je volus mis servir de finds bras droit je ne pouven mi le tourier as le lever, is clast urbus au coude, et ensis jusqu's la mans.

Quesques jours opers, jour à me résondre à une missention bien pendie parms les continers qui nous gament aiden des chiers, qui sont de re-e-continue montée manufestent des mainificle entrantement common-ces et il nous faut prendre les plus grandes presentaits sons pous et toujours rémoit. Aussi pur sont d'une mitte de crise le « aquere des estates le four des plus proces mais que descrir sons eux dans de pays ou les rendres est andispensable pour les soyages et les approvisionnements?

tel hiver est des plus rigionerus. Le vent du Nord mouffle nome tenne et nous sectione 41 à la vegres centiquedes de front rout en traque : il se fait des défonstions our le ses comme dans une batterie de camons

Mais je sum fout houreun, dans notre rude pays, de servir le Pers thate the quel south Europeantunite | epape quarte and the e epoine set pour le saiet des pauxes uitsibles que jusqu'à ce jour he lucont poère define de celimontume. Avec luc je juris, to 1st december deriver to grand motions destinated and un comp. de saux agres des annes la let expension con Carriero. Matade du Merder he here is unitarly attack place a transfer west. He heisewij par et he fin modifier not be the figure. He boug asses so operating the Scotting finds. apply retrieved and transport of the first transport of transport of the first transport of transport of transport of the first transport of tran ten et chille elle samuel giffe. In contracte nunt attendamps lous es el abla el de parteul neus n'el teliquese que esta que géme and that the P. C. and 100 becausing the Lag times of the tides mat was a estat dit bewareng de coldessons et administra les derivers on tellution and part Brahmen Leguin her six grand to the deal of a search of the season that the season is the gales down diet be ein avariet ele abet bernen. Après deux piece passes datta ge calling the timeral firm in Takt to the In francial . Becambe my Bray bet ention classification of the design temperature in the plant el discontinues ad insure the part of the net beginning the equity have the shifteen to be the development from the four Tarist. The large front much like to the green with final fer its of a green part of march cape that piet a ter fritein cet Muncie bere fante dut garder la chambre, pendant plusieurs semaines.

Canny in , it , in and ye join a springle of extress pour la manager to the bar serve and of colony de Managerians principal que y and each ferral extension of the open and the proceeding process de serve and the extension of the open and the exception of the first pour labeliance and the extension of the distribution of the include and a server pour labeliance and the extension of the extensio

de la grande prière, du chapelet, des cantiques, le tout en langue indienne, dura une heure. Il y eut ensuite un repas fraternel ou je dus payer le thé de les éguyst beaucoup et ils riment à gorge déployée. Le soir, je m'envempper de mes couvertures pour prendre un peu de repos car je devais reporter de grand rivain tette journée du 27 des emire lut extremement froide nous avons au moins et degres centiquades la lumée ne pouvait monter, et jen étais aveu, le la norivant au camp, je me griai le mes, les journéeises des joues et le front...

Quaire semaines durant, jo ranouvelat ces soyages, pour nous procurer un peu de siande de renne. Pendant tout ce temps us a micouche que trois fois a la mission. Il ai passe les autres nutta debora, et par les froids les plus rigiureus. Il pois sous assurer que j at se souvent toen froid et un froid dont vous ne pouver uvoir une idee car les plus grands froids de l'irance compares a ceux et sont comma le jour et la nut. Parfois il marrivait de ne pouvoir dormir ne pouvent me rechauffer dans mes rouvertures toutes remples de nege et le glaç os. Le cô janvier sortout la température à et extraordinairement rigiureuse. La respondant de me geser le demier jour je me gelai la figure et en arrivait à la mission au moment cu je dételai mes chara, en moins de doux minutes, je me gelai de plus tous les dougls.

Your recontern je mon voyage mivant \* Voyage de printem u cette fois à trente lieues duci ou menvoya le Père Caste (le de el commençait, et l'on ne marchait quinvec peure dans la neuge ton dante, et les traineaux y a therment it est poorquos il tallajt marcher la noit, la neuge étant alors gelés et presentant un chemin plus solide.

Le 25 avril dans la mut du dimenche au lundi je me mis en mote mes luens étant très bons et le chemin battu. L'arrivat le lendemain soit au l'amp sauvage. Mes coursiers avaient filé sur le train d'une mule poute. Ma commission finie je repartis telte fois, je ne man han pas vile. Le lemps était couvert le vent soufflait du soit et il ne fa sait pas froid. Il pouvait être misoit quand le m'étais mis en route.

Vers le point du jour je lie du feu pour préparer mon déjeuner. La ploie commence alors à tembér de sorte que l'orique je dus reprendre la marche, je me traus a déja tout trempe sans avoir rien pour me changer. Mon feu d'ailleurs étail ai faible que j'eus beancoup de peine à préparer non the Jeus à manger la viende à peine chauftee, le ne pouvais faire sécher mes veterients, sur cette lle sans abri, et complètement découverte.

If y man't peut être une heure que je m'etau remis a marcher lorsque tout a rout il ne fit in his ris lon ejemanntable. Ie me trouvais sur un grand lus him des lles et plus him encore de lout bois l'e vent hiornals hitement a. Ni rd et une grése et aisse il minerca à tomber pendant que le tonnerre groudait. Puis il a eut une tempéte accompagnée d'une telle quant le de neige, qu'au une tempéte accompagnée d'une telle quant le de neige, qu'au

bould an peu de temps je ne pus distinguet ni les fles ni les bords du grand lac tetre neige tit en mêtise temps disparalire foute tro e de hombi atto de telre sorte que lles chiens a arrêtérent. Je ne so dispassiventmons rotter au imbeu de ce lier de jeur de nombier de juit aurait pas mai que le natriver trentét car mes sés meille glaces sor mun étasent roides comme du carton. Je me mo dons a tirer moi nème mon traineau tout en me recompact dant du foiel du que rau con a seu et a la sainte vierge. Je march ai autos sous trop savoir ou je me rendais et pendant environ qualre la rea jeuen munt d'asmicer primit de notes mes for ces saint trajeusé de me garder et de me aire alceder a une lle our pattende de la fin de la tarmente. Mon clas que jétais for tent autos. La tempête produtant un tel fourtation de neure, que je ne soyais pietre pas mun chien de devant. Je ne puis vous exprimer mes angoisses.

Enting attend a une de, et je me masquat un peu. Du moins, jessasus de mic mas fer car je ne sasam ou je me trousam, et de j'us il no avait democrite lle d'antre lors que quelques vieux fron a d'artera. L'essas ai de les couper aver ma hache main du premier coup je rassai le nanche Alora a avant plus aucun moyan de me garantir par le fer contre le froid qui me gagnait et de dege les mes habits, je reusai au moven de mes raquelles, un trou d'au moins doure pieds de profinite et je la issai ses parots avec que que pesua, ci je me blott aus fond de la grotte, enveloppé de

convertures

Longtenips, je tremblar de froid, mais je finis par me réchauffer un peu. Il metait impassid le de doctrir à cause de mon anxiété. La tempete continue de rager pen lant trois jours et trois notts. Je me preterno a progrir de sachant plus comment mes prendra pour s'intretenir en peu de chaleur en mes Pourtant je ne cemait d'espect dans le secours de ma bonne l'ére du cué Mane Imma culée.

Frichant ce temps le Pere tinste dans des ango sees mortelles, se disset que , a divins avant chi surprise et gele sur le grand lacilifazioni pret les orphebris qui ne agenzient de pleurer. I ne ani suprese l'activit pres de la moment et s'indont se rendre de sa logr a la l'activité de distance de la méters a similarere et pau t les araments la nege l'es limbons d'activité seri disse en que l'al mattre cus ne se souversait d'as aram la tempéte (els red les libres de les libres de l'est production à l'est production de l'est en la ment et de la comme de la companie de la

Versille no chi de le le istèrie pour la leire été commence à apart et la le le le le morent e le negacité e une au soit la pertire de distribution le la commence de les directes les les directes. Le peut indonées entire à l'institut de monchiere de des est il me me froit, a point. Je reconnus bientôt un chemin

de traineau

- Merel, mon Dieu, crial-je de toutes mes forces !

Avec quelle urdeur p'avançat alors ! Vers le rattes du lac je pus apercevoir deux traîneaux. En une demi heure, je les rejougnis

Viens vite, notre petit Frère ime dirent les Indiens l'homme de la petère, ton chef pleure après toi. Il nous n'envoyés à taire-cherche, et aqua désespérions de le trouver quand nous l'avons entendu crier. Nous avons reconne la voix et quelque temps après nous l'avons vu au loir. C'est pourquit nous versions vers tol. Tiens quilte là les raquelles monte dans ce trainent. Tu es bleu malheureux. Tu souffres heaucoup, n'est-ce pas?

Je les rassuras, el eux minsant bien mis au chaud me ramenèrent sain et sauf à la mission où le cher Pére Gasté en miem brassant, m'inonda de ses larmes et me products lo ites sortes de soins. J'an étais tout confus et lus protestal que je n'étais pas ma Inde que je n'avais que les bouts des dougla gelès, et que ce n'élait pas la dernière lois, si je devais visire encore. Les ambelius, de leur côté me comblérent de caresses. Je fus tellement touché de

tout cala, que je me mis aussi à verser des larmes

El v avait un quart d'heure que j étau arrisé quand tout à coup le sang revint au bout de mes doigts gelés. La douleur fut si vive et me porta si fort au craut que j'en perdus compaissance. L'élais à table et je commencais à poine à manger. Cet accident jetu le pauvre Père Gesié dans de nouvelles transes. Mois ce ne fut rien, et je revins blentôt à moi. Le Père m'applique du camphre sur les doigts. Huit jours après, j'élais guêri, et mes doigts fuisaient peau neuve.

Veus voves que les épines du Mord paquent un peu quelquetois. Mais mon creut n'est pas encore gulé un catre dels J'espère avec

la grâce de Dieu, qu'il ne gélera jamais.

Tout de même, vous mes amis d'Pirrone qui m'avez vu stifirée vous devez être surpris que je puisse résister à ces fatigues. Depuis que je suis dans ce pays, le bon then mia accordé beaucoup de force et de courage. L'en suls moi même surcris, el mes Sunérieurs le sont aussi quand ils se raunettent mes premières années du lac l'aribu i. N'est ce pas une preuve que je me trouve là où la Providence me voulatif. Al fez-moi à rendre mille actions da arâces.

Je auje el heureux d'être les attaché au service du Roy Maitre et de Marie Immanulée que je ne voudrais channer pour men au monde, à moins d'y être contraint par l'obélessance

Célestin Guillet. O. M. J.



## CHAPITRE V

## Bâtisseur

Po w Noire Seigneur et pour le prêtre Le temple catholique et le temple protestant — Les commencements dans la forêt ou le désert. Les premières résidences. — Concerts du bonheur — Pte IX et Myr Grandin. Les chantiers d'autrefois. — Calica geté. — Les chantiers d'aujourd'hui — Dans le Mackensle. — Sur la rivière La Paix. — Scieurs de long — Sciertes mécaniques. — La mation-chapelle — Le Frère Hatter Le glise « Tu as vaineu, Gauléen » — Le Frère F X Girard — Orghelinals et hospices — A l'établi. Les Frères Lorfewer et Thoaminet. — Le malire et le modèle le Prère Ancel — Ses vanvations sur les Indiems de la prairie et la danse du Soleit — Sa mort

At Frère coad, uteur appartient l'honneur de loger Notre-Seigneur et le prêtre. Au prêtre il bâtit sa maison à Notre-Seigneur son église,

Eglise et maison ne connurent très longtemps qu'un meme toit demeure commune de Jésus et du missionnaire, toute misérable d'abord, plus spacieuse ensuite, convenable à la fin

A compter les clochers qui, des grèves de l'Athabaska et du Mackenzie, montrent maintenant le ciel polaire, à voir, près de ces clochers à la sculpture foullée, les vastes couvents, orphelinats et hôpitaux d'aujourd'hui; et à se souvenir en même temps des cabanes d'il y a cinquante ans, on se figure peu ce qu'il en dut coûter à nos religieux charpentiers, auteurs de ces merveilles.

Pour le mieux comprendre encore, le regard n'a qu'à s'abaisser des hauteurs de tant de monument : catholiques,

nés de la pauvreté, de l'amour de Dieu et du travail, jusqu'à la bicoque du voisinage, fruit de l'intamisable argent des sociétés bibliques, et qui se décore du nom - ten pre de la Basse Église d'Angleterre (Low Church of England)

Lorsque les missionnaires abordérent aux forêts vierges de l'Athabaska-Mackenzie, ils requient parfois l'hospita hté provisoire de la Compagnie de la Boie d'Hudson. Ils n'eurent le plus souvent pour pres ser refuge qu'une tente

en toile ou en peau de bête

Une hache, une sere un vilebrequin et un marteau de bois devaient suffire à leurs premières constructions. Car les transports, à ces distances et à cette époque, entrainaient de telles dépenses, et les barges de la Compagnie de la Baie d'Hudson auxquelles it fallait reconfraccordaient in peu de place aux « effets des massions » qu'on ne pouvait songer ni à des clous, ni à ces nombreux outils que nous jugeons indispensables aujourd'hui.

La tente une fois fixée, le défrichement commençait Les coups portaient tantôt sur les arbres vivants aux branches enlacées tantôt sur les arbres n'orts, entassés les uns sur les autres, et couverts d'une mousse sécusaire

Les meilleurs troncs de sapin, équarris a la hache, taillés en onglets correspondant à des demi-mortages, et quistes en forme quadrangulaire se superposaient jusqu'a une hauteur d'environ deux metres but ces murs se plaçait un toit très bas, en perches de tremble ou de sapon, chargées d'une couche de terre. Des tondins contigus servaient, de plancher et de plafond. Une échelle droite donnait accès à un demi-grenier ou l'on pouvoit tenir plove en deux. Des chevilles en bois servaient de clous et des herbes mélangées avec de la houe calfataient les ragradles. La porte, réducte aux plus not imes dimensions afin de ne laisser passer que le moins de freid possible, se ferir a trau loquet de bols. A cette enoune les Peaux Bouges igneratemele volet le pillage. Une ou deux ouver, ores pratiquees d'ins les paroisse garn ssaient, fauce de vitres, d'une pe ou de brochet ou d'un lamber à de peau de renne ou d'orignal grossiècement chamoisée. A traveis de parchemen, incapable d'arrêter le vent, passait quelque luniere Dans l'angle

opposé à la porte, une maçonnerie en pierres formait le foyer ouvert, ou tout se cuisait soit à la broche soit à la cremaillère. Peux ou trois regueux tabourets, une table massive, quelques longues chevilles disposees en portemanteau, un grabat en peau d'ours, de buffie de renne ou de loup, tel était l'ameublement essentiel.

Un angle de la hutte disparaissait toutefois dernère un rideau d'indienne. Aux heures de la prière et des offices le rideau se tirait, mettant à jour la résidence du divin Maître.

Avec quel art la hache du missionnaire n avait-elle pas taillé, dans le bois le plus fin, ce petit autel ! Avec quel soin n'avait-il pas blanchi cette nappe de lin, apportée de France! Avec quel amour n'enfermait-il pas son divin Compagnon dans ce minuscule tabernacle de sapin odorant, qu'à l'aide de son couteau il avait plané, poli fleurdelisé!

La résidait donc Celui qui avait dit à son missionnaire. Allez evangéliser toutes les nations », ne dedaignant pas de partager le toit de sa solitude et de sa pauvreté. Là, dans un occur a cœur incessant, il lui versait la flamme apostolique, il le nourrissait, il entendait sa prière, il le consolique, il devenait son viatique jusqu'à l'éternité.

Si près du Fieu pauvre, comment ne pas aimer le denuement? Contre l'autel du divin immolé, comment ne pas souffeir avec bonhenr?

C'était à l'epoque, où tous, Frères, Pères et Evêques chantaient à l'unisson.

- Vive le Nord, et ses heureux habitants!

Un regret cependant ne lassait pas d'assombrir cette joie de la primitive eglise de l'Athabaska-Mackenzie. Les longs travaux du dehors, les courses apostoliques obit-geaient les missionnaires : laisser souvent le cher tabernacle dans un isolement complet. Même ne pouvaient ils pas lui donner la compagnie d'une petite lampe. I huile eût trop coute elle eût d'ai leurs gelé eile-mime dans ces habitations qui se glaçaient aussitôt que mourait le feu de l'âtre.

On ne saurait redire dans trop de livres, on n'enchâssera jamais dans assez d'ecrins la perle, preciouse entre toutes, de l'histoire de nos missions du Nord-Ouest, le di llogue qui se tint au Vatican un jour de 1864, entre

Pie IX et Mgr Grandin,

L'Evêque venut de présenter une supplique, ou il demandait, au nom de tous les missionnaires la faveur de possèder la présence eucharistique de Jésus, dans leurs demeures, sans lampes, ni veilleuses

 Mais répliqua vivenient le Souverain Pontife, je ne pins accorder pareille chose que dons le cas de persecution;

et, grâce à Dieu, vous n'en êtes pas encore là

- Très Saint Père continua Mgr Grandin en pleurant, nous de sommes pas persécutés, c'est vrai mais nous avons tant à souffrir I il nous arrive souvent de ne pouvoir célébrer la sainte messe qu'avec une seule turière. Si vous nous enlevez le bon Dieu que deviendrons-nous?

L'émotion de l'Evêque-missionnaire gagna Pie IX :

—Gardez le bon D.eu, répondit-il Om, gardez le bon Dieu! Vous avez tant besoin de Notre-Seigneur! Dans votre vie toute de sacrifice et de privation, vous avez le mérite du martyre, sans en avoir la gloire

Au bout de quarante ans, la petite lampe put scintiller

enfin dans les sanctuaires du Mackenz, e

Elle ne s'éteindra plus

Le jour où elle s'alluma marqua l'étape permanente du progrés accompli, grâce au Frere bâtisseur

. .

Comme la plupart de nos missions ne trouvérent, dans leur voisinage, mên e au bord de la forêt, que peu de cèdres, sapins et bouleaux propres aux constructions grandes, solides et chaudes, il leur fallut chercher ailleurs, très loin parfois, l'emplacement des chanliers.

Le premier de ces chantiers fut étable à l'Île à la Crosse,

durant l'hiv er 1861-1862

L'installation du Frère Boissame et du jeune Indien qui l'assistant, était la simple loge sauvage, c'est-à-dire des periox d'orignal cousues ensemble et entourant un faisceau polygonal de perches, fichées en terre. Le Peau-Rouge de la vie errante n'a pour gite que ce wigwam. Au milieu se trouve le foyer dont la fumée monte directement au sommet.

du faisceau, toujours ouvert et qui sert decheminée. Deux ou trois peaux de bêtes, alignées sur le sol, constituent le mobilier de la salle familiale. Un tronc de bouleau vert lent à se calciner et supporté par deux paires de pieux croisés soubient, au-dessus du foyer la chaudière du repas. Lorsque le poisson ou la viandé qu'on y a jetés se trouvent cuits au gré des convives, quelqu'un renverse sur des brindilles de sapin toute la chaudière, afin de repandre le bouillon, dont on n'a cure, et de mettre à portée des mains, fourchettes commodes et preférées, les pièces du menu

Le chantier du Frère Boisramé et sa loge se trouvant à soixante kilomètres de la mission. Mgr Grandin et le Père Séguin allaient tour à tour avec leur chapelle, porter à leur coadjuteur le bienfait de la sainte messe et le secours du Pain des Forts :

Le dimanche di mara in porte e dère Segoni tout jeune prêtre alors je célébrai le saint sact, ice dans la loge, n'ayant pour tous paroissiens que le l'rêre Hoisraine son compagnon et trois sauvages, que l'avais rencontres, la veille, occupes à chasser le caribou. Avant de commencer on asoma un grand feu, mais la umér qui in étoi ffait me confraignit de le faire éteindre de sorte que je dus celebrer sans fe i a l'exiliption de goelques petits charbons que le Frère, onserva pour em, à Ler les burelles de se gelet. avant l'offectoire et pour laire chanifer ensuite les linges destinés à dégelet les saintes espèces du Precioux Sang : Quauti je touchau se calice on suro I dit que e étaie te des arguilles. Après la mease, je kortis pour Die Irotter les mains avec de la neigo j isqu'à ce qu'elles lussent d'gelees. Le lendemain nois pûmes garder le feumais les saintes espèces gererent encore autour du calice. Je vous lateso à penser ce que doivent sonffrir les panyres sauvages, qui, très souvent n'ant pas de si belles liges que la nôtre, il leur suffit. bien pour faire penitence d'oifrir au bon Dieu tont ce qu'ils endurent chaque jour de leur vie

De nos jours, les hantiers ont, eux aussi, conquis leur « confortable » .. Une cabane, bien abritée dans l'épaisseur du bois, bien chauffée, recueille les labor, eux qui arrivent, le soir, rompus de fatigue

C'est même le Père qui souvent, prépare aux Prères leur foyer, leurs repas, en attendant de près der la prière du soir et de célébrer pour eux les saints mystères, avant leur retour au bois Quelques bœufs sont employés aujourd hui, dans les chantiers des missions de la Nativité (fac Athabaska), de Saint-Joseph (Grand Lac des Esclaves) et de Notre-Dame de la Providence (fleuve Mackenzie), pour haler sur la neige les arbres coupés Ailleurs on a recours aux chiens de trait.

Si le halage peut se faire jusqu'à l'endroit du sciage, les bûcherons abattent indifféremment sapins, peupliers ou bouleaux

Si les chantiers sont trop éloignés, comme c'est le cas au Grand Lac des Esclaves et au Lac Athabaska on a soin de choisir le hois flottable, comme le sapin et le cèdre et de le haler sur la neige jusqu'à la berge d'une rivière. Les billots empilés attendent là le dègel et le jour où les leviers des Frères viendront les jeter à l'eau nouvelle, soit en bûches libres, soit en trains flottants.

Tout cheminera alors selon la vitesse du courant et l'habileté des piqueurs. Ceux-ci, sautant d'un billot à l'autre écartent les obstacles et gouvernent la marche. Ces manœuvres sont très dures et périlleuses.

Aux missions de la rivière la Paix, les chantiers ne se font ordinairement qu'à l'epoque du degel, attendu qu'il n'y a, pour ainsi dire, qu'a faire tomber les arbres au bord de l'eau. Le plus penible est de se rendre à pied, le long de la grève, les épaules chargées de tout l'attirail de cuisine, de logement, d'exploitation, jusqu'à la futaie que l'on veut abattre.

Les Frères Leroux, Eiseman. Milsens, Teiliet Gustave, Wagner, Nicol, Pierre et Michel Mathis laissèrent sur ces grèves d'abondantes sueurs. Quelques lignes du Père Calais, au sujet de la Mission Saint-Augustin, en 1892, nous en donnent l'aperçu.

A peine le Frère Pierre Mathis nous arrivait il de France (docèse de Metz, où reste l'ainé des trois, le Frère Jean Mathis. l'admirable factorum du junierat d'Augny, que le Père Husson en profita aussitôt pour aller faire un radeau d'arbres destinés à rebâtir la mission sur de plus vastes plans. Or, ce radeau il s'agissait d'aller le couper et former a 80 kilomètres en amont, au bort Dunvegan I es voilà tous deux partis à piod, avec les couvertures de nuit paquelées sur le dos. Le Père Husson a que ques outus, le Frère Mathis aussi jous deux se partageut le reste. Bref le Prère Mathis trouve à la fin que le chemin est long De temps en temps — lel jadis les Croisès il hasarde une question

Est-ce là Dunvegan?

Plus loin, répondait le Pere Husson Encore sept ou huit kilomètres

On marchait de plus belle Enfin, de questions en réponses, on arriva Et 1 on se reposa. Le lendemain, les sapins de gémir sous les coups de hache, et, couchés à force de bras, de s'assembler en radeau, où nos missionnaires a embarquèrent eux mêmes pour Saint-Augustin.

Depuis 1858 jusqu'à 1912 pour l'Athabaska, et jusqu'à 1903 pour le Mackenzie, toutes les pièces de construction de ces vicariats furent équarries à la hache et sciées à la main par les missionnaires. On vit des évêques comme Mgr Faraud et Mgr Grouard passer des hivers entiers, à scier de long avec leurs Frères, le frère sur le baudet, l'évêque sous la pluie de sciure. Avec ces planches furent bâtis les couvents d'Athabaska et de la Providence.

Aujourd'hui les scieurs de long n'ont point capitulé, mais ils abandonnent le plus gros de l'ouvrage à la vapeur La scierie mécan que de Saint-Augustin dessert les missions de la rivière la Paix Gelle du lac Athabaska se charge des missions de la Notivité, de Notre-Dame des Sept Douleurs, Sainte Mane et Saint-Jean-Baptiste de Mac Murray. Gelle du Grand Lac des Esclaves envoie ses pièces jusque par delà le Cercle polaire.

Aussi n'est-il désormais si petite mission (excepté N-D du Rosaire au Grand Lac de l'Ours, chez les Esquinaux) qui ne se dresse spacieuse, élégante, solide et facile

à chauffer, grâce aux scieries mécaniques

\* \*

Dans quelques-unes de nos missions de l'Ext.ême-Nord, la résidence du missionnaire et son église se confondent encore en un tout, appelé le maison-chapelle.

D'un côté, les cellules religieuses, la cuisine — si cuisine, ly a — et le réfectoire De l'autre la chapelle. Au milieu,

la salle des sauvages.

La salle des sauvages, pièce principale, reste presque dépourvue de meubles, à cause del'étiquette atavique, qui present à l'Indien de s'asseor par terre Ceux que l'onhabitue à se servir d'un de nos iègess y éprouvent d'abord le vertige. Dans les salles de certaines missions particulièrement « stylées », où les hommes ont adopté à la longue nos bancs europeens, les femmes préfèrent encore souvent s'effondrer sur le sol. Le sauvage entre sans frapper, touche la main du imissionnaire, à moins qu'il n'aille d'abord faire sa visite au Saint-Sacrement, tire sa pipe, la bourre, l'allume et attend encore un peu pour ouvrir la conversation. Ce serait une impolitesse de lui parler d'abord, surtout pour lui demander ce qu'il vient faire. Il répondrait par principe qu'il est venu « sans dessein ». Il fume donc un peu, s'il a du tabac. Le crachoir lui fut longtemps inconnu, et son éducation, à ce sujet, fut l'objet d'une certaine patience de la part du missionnaire. Longtemps la femme continua de cracher dans le coin de son châle et l'hon me entre le banc et le mur, à la dérobee, afin de ne pas subt le crachor qu'on leur tendait. D'autre part on ne se faisait guere faute de taxer d'avarice le Père, qui « mettait dans un pet.t linge » ses expectorations, sans parler de l'infraction à la propreté commise par ceux qui « conservaient cela dans leur poche ». Le moment venu, l'Indien prend la parole et s'engage -- posément ai c'est l'homme, avec un flot pressé de mots, si c'est la femme - dans un dédale de préambules et dans des méandres de détails étrangers, pour arriver à l'objet de sa demarche. Un dermer s.lence suit la reponse du Pere Comme il était entré, le vieiteur se lève tout à coup et disparaît

Il saffit d'ouvrir la porte aux larges vantaux qui danne sur la chapelle pour transformer la solle des sauvages en nef d'église

Un poèle rectangulaire place dans la salle et qui dévore des buches toutes rondes a bientôt rechauffe la maison-chapelle. La chalcur neturelle indienne — supérieure à la blanche, le ti ermomètre médical en a fait foi — qui s'y ajoute, l'odeur sui generis de ces corps qui ne se lavent jamais, ces vêtements d'étoffe ou de peaux de bêtes qu'on n'enlève que rarement et qui s'en boucairent dans la fumée des loges ont vite fait de l'enceinte con n'une une étuve prenante, étourdissante — Mais à quoi ne s'habituerait donc pas le missionnaire, qui ne regarde que l'âme, si belle le

plus souvent et ai agréable à Dieu, de ses enfants des bois? La plus lorataine de nos maisons-chapelles se trouve à la Mission du Saint-Non-de Marie, à quelque 350 kilomètres

de navigation par delà le Cercle polaire

L'un des plus récents de ces édifices eut pour actisan, dans les régions sud-ouest du Mackenzie, le brère Halter, fils de la Lorraine qui demanda d'être envoyé au poste le plus penible. Il remplace depuis 1910 les Frères. Rio et Marc, aux massions de Nelson et Liard, sur les rivieres. Nelson et des Liards, affluents du Mackenzie.

Mais deja à Liard, comme à Rae à Résolution, Providence, Norman, Good-Hope, Chippeweyan, Vermillon, dans la plupart des missions arctiques en un mot, à côté de la maison-chapelle, qui denieure en ménioire de la seconde période de l'histoire de ces missions et qui suffit encore aux offices de la semaine, se dresse le monument, devenu l'orgueil du missionnaire, la gloire de notre sainte Religion 'l'églisse,

C'est, en grande partie, le Frère coadjuteur qui l'a bâtie,

sculptée, décorée, achevée.

Descendez le Mackenzie, l'espace de 900 kilon êtres, depuis le Grand Lac des Esclaves jusqu'au confinent de la rivière de l'Ours-Voici Norman, Une église d'architecture gothique, à lancettes, dirait-on, si l'on osait la comparer — de saloin — à la Sainte-Chapelle de Paris surgit soudain 4 vos yeux, au bout d'un gigantesque defilé de n'onts et de forêts, sur la rive sauvage. La statue de sainte Therèse, la Patronne de la mission, resplendit au dessus d'un autel artistiquement cisele. Mais quelle avenue forment à ce sanctuaire les fresques des niurames. Tout le catéchisme en images de la Bonne Presse y est fixé en couleurs inaltérables. Autour des medaillons, qui contiennent ces prédications perm nences de nos dogmes el des vertos chrétiennes, evoluent des rosaces polychron es, faites de symboles liturgiques historiques, bibliques. Nous y avons con pté 234 sujets divers. La prière prend aussitôt ses ailes dans ces galeries, si dignes du Pape Pie X, disant « Je veux que le peuple prie sur de la beauté ! »

Reprenez le bateau, franchissez l'eau bleue de la rivière de l'Ours, descendez encore 370 kilomètres du grand fleuve, engagez-vous dans ces remparts fantastiques, que la nature semble avoir modelés sur nos forteresses du moyen âge, traversez l'immense cirque que décrit ensuite le Mackenzie aux pieds de Good-Hope, Cercle polaire Là-haut, sur la falaise monte encore une église, plus belle peut-être que Sainte-Thérèse de Norman

On raconte qu'un esprit fort, décidé à bannir desa vie, l'idée de Dieu, voulut fuir tout ce qui pouvait la lui rappeler et par conséquent le monde civilisé avec ses cathédrales, ses chapelles et leur clergé. Il partit pour le Mackenzie. Mais n'allait-il pas de désappointement en désappointement à mesure que, de la barge de la Compagnie de la Baie d'Hudson, après de longues solitudes sauvages, il voyait de poste en poste des églises et des eguses, des prêtres et des prêtres. Passé Norman, entrant dans la région du soleil de minuit, il crut se réfug er là dans le désert enfin Mais tout a coup une cloche retent, t de nouveau, qui saluait le bateau bienvenu. Puis le clocher parut. Puis des Oblats, Pères et Frères, attendant sur la grève

- Encore une éguse, encore une cloche, encore des prêtres, s'écria-t-il! Il y en a donc jusqu'au bout du monde? Pour le coup, c'est trop fort Je crois en cette religion, je crois en ce Dieu qu'elle prêche si loin et toujours de même. Je me convertis.

C'était une fois de plus, mais dans l'accent du repentir, le • Tu as vaineu, Gabiléen ».

Ge descendant de la vicilie noblesse française — il en portait le nom — alla droit au Perc Seguin le missionnaire, se confessa et se constitua, pour jusqu'à sa mort, son humble serviteur

L'autel de l'église de Good-Hope porte un double rétable, s'appule sur des anges en cariatides, et abrite un Christ au tombéau Sa voûte bléue, aussi intensement étailée que le ciel des muts polaires, ses deux grandes fresques du chœur à gauche l'adoration des Mages, à droite la scène du Tu insidiaberis calcanco ejus. Elle l'écrasera de son pied virginal, les deux parois de sa nef couvertes de chaudes peintures, ses membles du sanctuaire et du vestiaire seulptés, découpes à la main et à l'unisson de l'ogive



Universal such a glace du « candi finilles Escales e corsulation de la voir al a su finite morror estaperate est est et combinatibles.



Le o ne la un tem du vovage dans or os ex,



h. 15 1 w w 4



I re w a st u t u t u









rayennante des menus vitraux et du clorher : tout, en elle, surprend et ravit le voyageur.

Un sénateur du Canada, écrivait Mgr Grouard en 1890, et le Révérend Reeve, pasteur anglican, vinrent la viaiter ils en furent émerveillés. Il faut avouer que l'on ne s'attend guère à trouver, sous le Gercle arctique, une décoration si riche, si élégante et si variée. Le Père Petitot y avait consacré tout son talent d'artiste qui n'est pas mince, et le Frère Ancel, venu ensuite, a complété la chapelle, en y faisant une allonge, ornée également de panneaux, de pentures, et surtout d'un besu tabernacle et d'un joir baldaquin, où une belle statue de la Sainte Vierge, avec l'Enfant Jésus sur son bras, altire les regards et les cœurs et mérite le nom de Notre-Dame de Bonne Espérance (Good Hope)

En 1879, le Père Petitot expliquait de la sorte certaines de ses peintures d'encadrement:

A défaut de colombes inconnues dans ce pays, des perdrix blauches, ou gelmottes, et des ortolans des neiges représentent le Samt-Esprit et je donne à mes points anges la ronde figure, rougeaude et bouffie et les yeux de jais écarquilles de nos petits sauvages, ce qui est du goût de leurs parents beaucoup plus que si j'en falsais de petits Ecossais aux cheveux d'or

On dit que le Père Petitot ayant peint un chat dans l'angle d'un panneau, près de la porte dut l'enlever plus tird, parce que les sauvagesses ne se lassaient pas d'aller le baiser, après avoir fait leur signe de croix avec l'eau bénite

Parmi les dessinateurs et les peintres de Sainte-Thérèse et de Notre-Dame de Bonne-Espérance, il convient de citer outre les Pères Ducot, Houssais, et plusieurs Frères coadjuteurs, celui qui a laissé à l'une de ces églises le « meilleur de lu -même » le Frère François-Xavier Girard.

Ne à Saint-Tite des Caps, près Sainte-Anne de Beaupré, sur le Saint-Laurent, et frère de Prime Girard, que nous avons vu chez les Esquimaux du Père Turquetil, au Keewatin, François-Xavier appartenait à une famille de quinze enfants, nombre très souvent atteint et même dépasse, doublé parfois, dans les paroisses canadiennes-françaises de la province de Québec.

Le Frère François-Xavier Girard avait d'abord mis en

action ses talents de peintre-décorateur, au beaujuniorat du Sacré-Cœur d'Ottawa, capitale du Canada. Il avait fait de la chapelle de cette école apostolique, dont il était le sacristain, un joyau qu'il n'eut qu'à reproduire et multiplier dans son église de Sainte-Thérèse à Norman.

\* \*

Le triomphe de nos Frères bâtisseurs a été la construction des orphelinats, des hospices, des hôpitaux i monun ents

merveilleux de la charité évangelique

Le lac Athabaska, le Fort Smith, Vermillon, le Grand Lac des Esclaves, Simpson et Providence, les lacs Wabaska et Esturgeon, le Petit Lac des Esclaves sont à même de recevoir aujourd'hui dans ces refuges princiers toutes les misères de l'Athabaska et du Mackenzie.

Les Sœurs de la Chanté de l'Hôpita. Général de Mintreal dites Sœurs Grises, se firent, les premières les anges visibles de ces infortunes. Depuis 1867, elles ont franchi le Grand Lac des Esclaves Elles ont reçu dans l'Athabaska région de la rivière la Paix, la collaboration d'une autre admirable Congrégation Canadienne de Montréal les Sœurs de la Providence Mais dans le Mackenzie, comme dans le Keewatin, vicariats polaires, les Sœurs Grises peuvent encore dire «Ce sont nos mains qui ont panse toutes les piaies! Ce sont nos lèvres qui ont enseigné à l'enfance la vérité 'v Un livre s'est en ployé a raconter quelques-unes de lemis épreuves et à montrer un peu l'abnégat on apostolique le dévouer ent sans bornes de « Celles qui travaillèrent avec nous dans la diffusion de l'Evangile<sup>1</sup> ».

Les atchers, complétement outillés désormais, destines à entretenir et à moubler ces couvents, ces écoles, ces dispensaires et les eglises des missions principales sont conflés, de préférence aux Frères que l'âge ou tes infirmités obligent

<sup>1</sup> F mmes Héroiques - Les Sœurs Griscs dans l'Extrême-Nord du Canada, par le R P Duchaussois, o. m 1 in 12, 270 pages, 5 francs, 5 tr 58 franco Mêmes a tresses que Aux Glaces Palaires et Apôlies Inconnus

à renoncer aux trop rudes travaux du dehors et aux longues courses sur la neige.

Le Frère O'Connell a la charge de l'établi de Résolution

et le Frère Lorfeuvre dirige celai de Providence.

Le Frère Joseph Lorfeuvre (de Bréhan-Loudeac, diocèse de Vannes), allègre dans son ample soutane, brillant comme sa croix de missionnaire qu'il astique à la manière d'une épée, la figure rougeaude, les cheveux drus et blancs — candidus et rubicundus — sous leur toque ronde, instinctivement penchée à la diable bleu, le regard ferme et perçant, quo que tout perlé de bonté, demeure le militaire de Sedan, du Mans, de Patay, q'Alger, de Milianah, de Blida, de l'emef-Elhaad, de Lagouat-Sahara qu'il fut bravement de 1868 à 1873.

le était infirmier à l'hôpital de Pontivy en 1875, lorsqu'un appel, écrit par le Père Lecorre dans la Semaine religieuse de Laval, lui tomba sous les yeux Montrant l'article a son pieux camarade, l'infirmier Thouminet, ancien combattant de 1870 lui aussi

Trens, Thoununet, im dit-il, voilà ce qu'il nous faut i

- Allons-y, mon Joseph, repliqua Thouminet.

Tous deux partirent aussitöt pour l'Athabaska Mackenzie.

Le Frère Thouminet fut envoye à la Mission Saint-Charles de Dunvegan, pauvre, alors, parmi les pauvres Il en était depuis plusieurs années la providence quoti-dienne, lorsqu'en cherchant un outri le long de la rivière la Paix, il y glissa avec un éboulis sans qu'on pût lui porter secours.

Le Frère Lorfeuvre resta d'abord au luc la Biche (AtDerta) qui était l'entrepôt d'approvisionnement du vicariat d'Athabaska-Mackenzie afin de s'y former à l'école des deux grands maîtres. Mgr Faraud et le Frère Bowes.

Du lac de la B che il passa au Grand Lac des Esclaves, où, jusqu'en 1886, il lut le compagnon du Pere Dupire.

Depuis cette date, il collabora généreusement à toutes les constructions de Notre-Dame de la Providence, sur le Mackenzie

Et il pourrait signer aujourd'hui encore, — en y protestant un peu moins de son « invalidité », et en changeant le chiffre « vingt-cinq» en celui de « cinquante » — la lettre qu'il écrivit le 4 décembre 1900, su Superieur genéral de su Congrégation :

Parmettes à l'un des membres les plus infimes de votre nomfreuse famille à fon de vos enfants que vius simes tous, de vous e înt l'hommage de ses plus humbles sentiments d'affection et de dévouement.

Voità que j'et déjà passe vingt cinq ans dons nos missions du Ni ed, et en grande partie dans ette mission de la Providence. Si j'avais pu, comme un ton religietà incquerr autant de menta jour le tiel que j'às mange de joussons et raiote de plan-fics ja servis passablement riche pror le bonheur elemel. Le suis un sieux soldat du temps de la desastreuse guerre de 1870 et j'etan dans l'artitleme à Sedan, au jour de la deroute (le mot la n'est passionnu de la mine sainte dans la quelle je me suin engage pour tou jours, et il fait bon manieuvrer sous les drapeaux de Merie Immiculée. Il fait bon mossi, j'our l'ajouter faire un peu per tience dans ces q'articles pour j'ayer avant igensement les agrens nits de la selle de pouce d'autrei os. Il n'y normains una grand jour de la revue que de bonnées notes nu livret. Les mauvaises nurust été biffées.

Quand je suis parti de ma Bretagne pour le Mackenzie aves le Père I erotre ji etais un gara amez aterte et un ion cavalier, même un peu ama gêne et sans vergogne in en juger par l'edifiant exemple que jint dioure a noi pères et trères de la misson mère la Paris, en hirrhant une place diam la petite chapelle, et men frouvant pas diautre a ma disposition que celle du Superieur general. Il faut avoier que je ni y ai fait qu'une courte station, avertir par des signes non équis sques, que j'étais un peu de lacé. Il en roughs encré mujo red hut, tandes que mes frères y puisent un aujet d'hitarité intorisable.

Mais ces majo souvenirs sont desa tous, et s'ai bien vicilli seus le harmais. Je ne s'ais plus guère qu'une mechanic caserire qui abrite un régiment d'informités. N'importe, il faut sibir de l'avant et que la sainte volonté de Dieu soit faite?

Nous voils dans les rigueurs des longs hivers de notre Nordrigueurs au dehors car dedans on souffre moins que les par vies de Paris, grâce à l'abondance du bois. Je débute chaque matro par faire entendre à cinq heures precues le férned, amiss le vins, et mettre aussitét le seu sux poudres le cest à dire allumer le rocle le tout en bonnet de nuit pour ne pas me geler la tôte à cette heure la plus territ le de la journes. La detail intéressant de mes montes taons actuelles que suis chargé le est une mission de confisio de source toute one petite famille de l'ens en ore a l'étal d'enfante, et y vinets tous mes soins, et mieux même que je ne le fais de sur tresots pour mon confisier de Nestan ou pour ma mule d'Airen.

Je termine, mon bion nimé l'êre en ajautant que demain a ou-

vre notre retraite de l'immaculée Conception, où notre ûme va reparer les petits accroca de son uniforme religieux missionnaire, et former les meilleures résolutions pour foire face à toutes les éventualités du combat.

Nous ne pouvons causer de meilleure joie, nous le savons aux veterans de l'Extrême-Nord qu'en donnam, nil, a n humble renef au maître accompli, au compagnon sans peur et sans reproche, sur lequel les premiers vicaltes apost de ques de l'Athabaska-Mackenzie se reporèrent pour l'exécution parfaite de leurs travaux, et qu'après vingt-deux ans tous, pères et frères, n'ont point cesse de pleurer, tont est restee vide la place qu'il avait tenue aussi bien dans la n'arche des missions que dans l'affection des cœurs le Fère Julien Ancel.

Il n'y a peut-être pas un couvent, pas une église, depuis le lac la Biche 55 tm² degré de latitude, jusqu'aux abords de l'océan triacial dont il n'ait été, en quelque chose, l'architecte le charpentier, le menuisier d'assemblege et de placage, l'ébéniste, le sculpteur, le peintre. Nous nous rappelons avoir admiré une maison-chapelle qu'il n'avait pu aller construire lui-mên e, parce que le devoir le retenait ailleurs : il en avait dessiné et decoupé la maquette, n'y oubliant ni les proportions exactes ni les menus détails, si bien que le Frère Hémon n'eut qu'è se rendre, avec cette miniature, à Notre-Dame des Sept Douleurs (Fond du Lac Athabaska), pour bôtir au Père Breynat, missionnaire des Mangeuts-de-Caribous, la maison-chapelle la plus harmomiense de nos missions.

Mgr Grouard s'est plu à rendre tén oignage a ses qualités exquises :

Le Frère Ancel, architecte et maître charpentier et menumer, vient de bâtir la grande maison du lac Athabaska 1888

La nouvelle église Soint-Joseph du Grand I ac des Esclaves est un petit chef d'œuvre, que tout le monde admire 1899. Itélus ! le Frère Ancel, qui l'a construite, vient de nous être enlevé. Je ne pense pas que nous retrouvions jamais un homine plus dévoué, plus laborieux, plus habile et plus intelligent, comme menuisier et charpentier.

Cette église Saint-Joseph avait été en butte à tant de mécomptes que les missionnaires avaient eu, à son sujet.

comme la preuve de la haine du Démon contre le naint Protecteur des missions arctiques. Nous avons raconté. au chapitre quatriè ne le naufrage, dans les ramdes du Fort-Smith, du radeau destiné à devemir l'éguse S, int-Joseph, et que conduisaient les Pères Laity et Dubire et le Frère Charbonneau Le Frère Ancel, qui attendait des nièces éprouva de leur perte un chagran inconsolable. L'année survante, en 1896, il alla prendre lui-même, avec le Frère Larne, homnie de grande force, la direction d'un autre radeau. préparé à la science du lac Athabaska et lancé comme le précédent, sur la rivière des Esclaves. Un concant invincible s'empara en oce au même heu de la cargaison et toutes les mèces — 1400 planches et 4000 bardeaux - sombrèrent dans les rapides. A peine les deux Freres eurentils le temps de sauter dans leur canot et de gagner la rive du portage Ce coup, plus sensible que le premier, n'abattet point le Frère Ancel. On son de long tout le bois ne cessoire, et l'eglise « chef d'œuvre » s'éleva quand même au Grand Lac des Exclaves, à la gloire de saint Joseph.

Il y a dans l'église du lac Athabaska, relaite depuis la mort du Frère Ancel un maître-aulei qui retient toutes les admirations. Confectionne entièrement par le Frère Ancel, Mgr Grouard avait voulu qu'en souvenir de lui il fût transporté tel quel de l'ancienne église d'ins la nouvelle Un ouvrier expert. M Gervais, ayant eu à le démonter et à le remonter, y tronya tout parfait panneaux, moulures, peintures. Le Frère Ancel avait tellement le secret de meurtrir les coule irs et d'accentuer leurs contrastes que leur fraicheur et leur vie comme celles des tableaux de l'antiquité semblent devoir subsister teurours.

 Je n'aurais jamais eru d't M. Gervais, en regardant une dernière fois l'autel, qu'avec tant de simplicité on pût

produire un si merveilleux effet!

Julien Ancel enfant du dioièse de Metz, avoit servi la France dans l'infanterie coloniale et emporte, des régions insalubres de l'Afrique un mal qui ne guerit jamais. Mais sa constitution trapue vigoureuse, de fer, devait temir ce mal en laisse jusqu'au bout.

La force muscutaire du soldat devena Oblat donna aux missions son rendement complet. Ses temps libres et les récréations facultatives, aussi bien que les heures réglementaires du travail, se passaient à jouer de l'outil. Et tous les coups portaient justes et drus. Chaque mouvement du bras faisait voler le copeau, enfonçait le clou, fendait son arbre. Sus aux assistants et manœuvres! Il leue fallait bon pied, bon ce l pour suivre le Frère Ancel.

Une activité martiale, surnaturellen ent moulée par le noviriat religieux, ne peut que se dépenser dans une obéissance indéfectible. On ne vit jamais le Frère Am el omettre un exercice present, ou simplement conseillé par la Règle Etait-il impossible d'y consacrer le temps requis, il l'accomplissait quand même, très brièvement du moins, « afin de sauver le principe », disait-il.

Il tenait de sa nature tout d'une pièce et de son ancien grade de sergent un défaut qu'il ne parvint jamais à dompter tout à fait : une certaine raideur à lancer ses observations et ses ordres. Mais son « bon cœur » en saignait aussitôt, et on le voyait, à la réanion suivante de la communauté, se mettre à genoux malgié les protestations de celui qu'il croyait avoir offensé, pour lui en demander pardon.

Ce « bon cœur », il l'avait affiné, en France, à Notre-Dame de Sion la Colline inspirée, au contact du Père Michaux, dont on a dit qu'il était « l'Oblat au cœ ir généreux, à la bourse largement ouverte, à l'inepuisable charité ».

C'est en 1880 que le Frère Ancel fut donné par le Supérieur géneral à Mgr Clut, pour être son « compagnon de voyages »

En route vers son nouveau poste il passa, comme tous les missionnaires d'alors par la Prairie du Nord-Ouest canadien où ne circulaient encore que les charrelles à boeufe de la Rivière-Rouge "Saint-Bomface-Winnipeg). A l'un des relais de cette trayersce de deux mois, il se trouve à Qu'appelle Lebret aujourd'hiii) pays des buffalos et des Peaux-Rouges. Il en écrit ces lignes pleines de pittoresque observation et de zèle apostolique:

A Qu'Appelle ; eus sous les yeux un spoctacle qui m'impressionna Vivement il y avait autour de la mission une trentaine de loges de sauvages t ris et Sauteux. Le Père Hugonard nous conduisit à celle du chef il es semmes des ensants déguentilés en obstrument l'entrée. Réunia autour d'une chaudière, ils préparaient à qui

mieux mieux un festin dont la seule voe me souleveit le cour-I and I intérieur de la loge, une douraine de saus ques, accrous in autour du chef, fumaient avec lui le calumet. De la cost mes ! Les uns se grat sent es nime des sénaleurs romains dats de misé. tubles convertures. D'autres étaient habities de vie lles chem ses en loques, quals portaient comme des manteses d'honique l'affreux pantatons declares, rat pelant un peu le restame es repeendonnaght à leur accourrement anoyage un aspect plus princagne etcore Le bel la publime el les bras ternoces di tatologes, avail In tele converte done compactie en un beaux quilipierlos, omnie une porte de d'adètie. Cu pe passa les calumets et un maiseu de groupees et de a ma, rees on commença le festin. Pauvees Indiens ' lis sont loin d'être tous ceit erte, et à deux , as ce ca t zons du Sauveur, ils nont pas eprore accepte, e lich act de la fiedemption. He se resentent du cortact des l'hinca dissemines sur leurs terres et prinnent leurs vices, scandalisés qu'ils sont por leurs mauvais exemples.

## D'un autre relai il continue :

A Bullileford obez les Cris les saus ages étaient ressemblés au nombre de 1766 de guinte centir. dans une vaste prairie in une demilieue de la vide na mante. Ils celebra cut la fete patenne du soleil Environ deux cent logen consques de cit q a s y metres de haut, pur près de quatre de d'amètre à la Lase, a su l'atent à Los Vents comme un immense compenent. I ans une lige plus at inde disposee comme une sorte de carque public, a execca a ent les je ix de la fête, la donze du mieri surtor title fut la muitroit des tabilies ring et des sifflets en écorce de saule, que j'assistar a l'horrible spectacle. A un des pibers de la loge, un saux age attache comme un pendu are balancast dana feet ace retenu par une corde qui bu possant dans de larges entailles de la portrine de maibeureux avant le courage de chanter en gestionlant. Il resta have a ce su pour posquit de que le poids du corpa (il céder la corde en decharant la chair. I'r pauvre patient tomba lourdement a terre, tin me dit mie e etait un novice sorcier, et que l'aj reuve qu'il venuit de sul ir était une miliation à son métier. Le diable a donc, lui au su ser martyrs. Pauvres zens ! Je ne regrette pas d'avoir vu, en passant et ne pouvant faire autrement, the occur is possible at a matriclise. Avec quelle ardeur nous prierons jour le salut de ces pe places. Asse quel rèle pous aidennes les Pères a les convertir. Les et ret « es sont bons et vertueux, mais les paleis sont encore victimes des plus affrences superstitions.

Lorsque le Pére Ancel arms a ou lac la Piche. Mgr. Faraud l'ayant aussitôt jugé à sa valeur pr.o. Mgr. Unit de faire en faveur des missions à bêtir, le sacrifice de «son compagnon de voyage», et le pomma « constructeur attitre du vicariat», Line lettre-réponse écrite trois ans plus tard (1883, par le vicaire apostolique au l'ere Durot in issonnaire de Norman, nous indique quelle était deja la « vogue » du precieux coadjuteur."

Vous me demandez le bon I rère Ancel pour un an Je vous le Busiceats I tria pour calcit et from as la chose di pendart tout a fait de ma velente. Mais cultime le l'éére est a se l'ouveier que nous ayons if le for drud parties a la jour Act, it is most impossable de vous rependre positivement aux ce poul la galere metal ou il se frouve. I spreude green eight ellete Signan, actional froge, il calle it semigative to the elemps characters denote at each on to être retourne a fixed Hope point, for the chapene, Sin en est athat pants rise le Pere Sego it à le paider en ore un lever 1886. 65 poor qualitus e filtrane polite maison a la jetite Bivière Houge an Lague . Chi chi etros proporti que le Cercle polarre al. une autre a fice a liver Fort Mai Photson, bouches du Mackinzie) Je lui dis de viser à ce qu'il puisse passer encore quelque bring a chez year. An ero d'un hiver qu'in deva il di ineria von quarbers en volls tros. Aj es personne absolument quid monte su let Athabaska, non passis mime on ha did your laire deas embelousomental chez es sus to mais pour y soulever et soutenir la chiepelle qui satta cela finera par a retri ler el jour y rendre habile-Me la manch nessours, early against elected at male arte qualles. y mourent de freed et que tout le personnel de la nossion ne se ffit gas à leur jours or dis bons 1 ses a ce lemps, pespère vous procurer. un bon latte der i ji a que jersonne vous avez besein jour cestige comple d'abord sur la caravane que do tinoca amener da France le hère I ecorre et aussi aur les vives instances que j'ai faifer aupités du 1. F. P. Ceneral les peignant notre position comma tout a fast intenable sans ce securs. Nest ce pas triste pour un pêre le que je le sina puor voi a de pe pouvoir voi a foire que des promesses des leuses, après de lengues annees de misères, de malaise, de privat ons et de soulfrances?

Les courses du Frère Amel d'une mission à l'autre pour bâtir réparer et men even beller « durérent dix neuf aux, sons autre répit que ceux que lui infligement les attaques de sa fièvre coloniale.

Si encore il avait pu se spécialiser dans la construction el l'entretien des édifices! Mais la pénurie des Frères et les press, nis besoins le réclamment our tous les chantiers du labour apostolique.

Les grandes pêches, si particulièrement pénibles, du lac Athalis skr l'appelèrent trop sous ent à leurs filets et à leurs bateaux de transport. Ce fut la pêche de l'automne 1899 qui lui porta le coupfatal

L'inver accourant, précoce, et il important que la capture du poisson s'achevât avant la gelée du lac. Le l'octobre, Mgr Grouard partit, avec le Frère Ancel, déjà extenué par deux récents voyages, ain de prêtei main-forte aux Frères Hemon et Charbonneau, qui avaient tendu leurs rets à soixante kilomètres de la mission de la Nativité et avaient fait dire qu'une grande borge se trouvait chargée de leurs poissons

Il s'agissact de remorquer cette barge à l'aide du Saint-Joseph et de remiser ensuite le petit vapeur sur la terre

ferme

Le convoi regagnait déjà le port, loraqu'à une quinzaine de kiloniètres de la mission, il rencontra une barrière de glace S'y lançant avec force, il la brisa jusqu'au rivage, où

pères et frères jetèrent tous les poissons

A la hâte le Saint-Joseph fit machine arrière, et avançant reculant, reprenant son élan il laboura à travers
l'obstacle l'espace de deux heues jusqu'au Gros Cap,
son abri provisoire Toute la journée une bise mélée de
verglas avait fouetté les visages et les mains. Le noit fut
plus froide encore Les premières lucurs du jour montrèrent le bateau enclavé dans la glace et couvert tout entier
deglaçons aigus Il était trois heures de l'après midi, lorsque
l'equ page les pieds dans la neige et la figure toujours cinglée par la tempête, sans avoir même trouvé le temps de
prendre un repas, parvint à dégager le Saint-J ceph et à
le pousser contre le Cap

En proje à la fièvre sans l'avoir avoié, depuis son départ de la mission, saisi durant la nuit glariale d'une douleur intense à l'ep, ule le Frère Annel avait pe ne comme les autres, s'efforçant de sourire et répétant que tout irait bien, lorsqu'on le prenait en pitié et qu'on lui conseillait de se reposer. Mais le bate u sauvé, il n'y tint plus et,

livide, tremblant de tous ses membres, il chancela

 Allez à la Mission, dit Mgr Grouard au Frère Hémon, chercher les chiens et le traîneau

Je vous en prie, Monseigneur, insista le malade.
 il est si tard déjà ! Ne perdez pas ce temps-là pour moi.

Je me sens encore capable de marcher, si quelqu'un veut

bien m'aider un peu.

On dut se rendre à son desir. Il restait sept klomètres, Monseigneur partit en avant, afin de pietinei la couche de neige, et le Frère Ancel appuyé sur le Frère Hémon, alla à petits pas sur la trace battue. Au bout de cinq kilomètres, il tomba tout à fait. Mgr Grouard se trouvant déjà trop loin pour qu'on pût l'avertir, le Frère Hemon coupa des branches de sapin y fit asseoir son pauvre ami, alluma un petit feu, facile a alimenter avec des bûches placées tout près, et s'en fut quérir le traineau.

La neige molle et d'autres embarras le retardèrent beau-

coup

Lorqu'il revint avec l'attelage, le maiade frissonnait tout contre les dermères braises du foyer, qu'il n'avait pas eu la force d'entretenir.

Oh ! j'allais cro re que vous m'aviez abandonné

murmura-t-il doucement

Il était presque minuit lorsque les chiens s'arrêtèrent au seuil de la mission. Monseigneur prit dans ses bras son cher infirme et le porta sur le lit, qu'il ne devait plus quitter.

Comme l'évêque exprimait sa tristesse de l'avoir emme-

né à ce dur travail, malgré sa grande fatigue

~ N'ayez pas de regret, Monseigneur — On ne pouvait faire autrement. Votre Grandeur le sait bien. Ne fallaitil pas sauver ces poissons pour les orphelins, et tirer d'affaire notre bateau!

Il mourut dans la nuit du 28 au 29 octobre neuf jours après son retour de la pêche, malgré les soins dont l'entourèrent les Sœurs Grises de l'Orphelinat, maigré le dévouement de Mgc Grouard qui ne le quittait pas si ce n'est pour aller, à la chapelle, demander sa guérison.

- Non! l'entendat-on repeter, le bon Dieu ne peut pas

me l'ôter i J'en ai trop besoin !

Des sanglots entrecoupaient les prières du prélat, forsque, tout espoir perdu, il lui apporta le Saint Vistique et lui administra l'Extrême-Onction — En achevant les prières des agonisants, il s'aperçut que le Frere Ancel était parti «sans lutte, sans secousse, comme un enfant qui s'endort » Il lui ferma les yeux et l'ensevel t.

La maison était vide depuis queiques jours. Reprenant confiance, un moment ou le mal semblait devoir céder encore une fois, les Frères Hémon et Charbonneau avaient rejoint à une autre pêcherie le Père de Chambeull et les Frères Leroux et William, afin de hâter leur rotour avant la fête de la Toussaint. Mais ues tempêles s'étaient encore levées, et la glace avait entravé le bateau chargé

Le 31 à midi, comme ils atteignaient la falaise qui domine la mission de la Nativite, ils virent la foule des Indiens et

des Blancs revenir de la direction du cimetière.

Hs comprirent!

Mgr Grouard qui avait retardé autant qu'il l'avait pu les funérailles et qui, depuis trois jours, allait sans cesse aur la hauteur du rivage pour voir si ses missionnaires ne revenaient pas, sortait de l'eglise. Apercevant le Frère Hémon, qui se précipitait vers lui, il voulut parler, mais sa voix s'étousse dans ses larmes

L'Evêque et les Frères s'embrassèrent en silence.

- Ce fut là, nous disait le Frère Hémon, la plus grosse peine de notre vie n'avoir pu assister aux derniers moments de notre Frère Ancel, et n'avoir même pas eu la consolation de lui faire son cercueil. Et penser qu'il avoit fallu recourir à des mains protestantes ! Ah ! quel sacrifice ! Nous l'avons offert pour le repos éternel du Frère que nous avons tant aimé, tant admiré, et qui restera notre modèle.



### CHAPITRE VI

# Agriculteur

Au pays du Soleil de minuit el en deçà. Jardin fabriqué el transporte
Le Frère Courteille el le Père Breynal. — Les jardins principaux
du Mackenzie — Frères Plante, d'Anjou, les trols Frères Latrellte
- Bœujs de labour et de trait — Fennisan. Maringouins Bois
de grève. - Fermes de la rivière la Palz. - La Ferme Saint Bruno
- Frères Le Barbier, Dallé, Bérens, Yves Le Galt — Oscar et Lucien
- Débuts épiques. — Les résuitals — Quel sera l'avenur? — Cruce
et sratro.

Le Frère coadjuteur a logé le missionnaire la religieuse, leurs orphelins, leurs malades, leurs vieillards.

Il lui reste à les nourrir

Il y parviendra au moyen de la culture, de la chasse et de la pêche.

A la culture, il s'adonne pendant les deux ou trois mois de l'année où la gelée ne durcit pas la terre.

Vers le soixante-troisième degré de latitude, qui marque environ le centre des missions de l'Athabaska-Mackenzie, le soleil de l'été se couche si peu, que son crépuscule et son aurore réunis illuminent encore le ciel et que le sol, dont l'humus profond est merveilleusement riche et fécond, n'ayant plus à disperser sa chaleur par le rayonnement nocturne, peut produire, en l'espace du long jour sans ténèbres, des récoltes étonnantes.

On voit, pour ainsi dire, la semence pousser sa tige, la tige sa fleur, la fleur son fruit. A Providence (latitude 61° 20'), le 2 août 1910, les missionnaires coupèrent du froment qui arriva à l'Exposition internationale de Philadelphie, à temps pour y conquérir le premier prix

Plus loin vers le Nord a Good-Hope, entrée de la région polaire proprement dite, ce n'est qu'au bout de longs efforts que l'on parvint à ameublir la terre et à acclinater quelques légumes. Malgré l'intensité du jour estival continu, les couches fertiles y restent si profondement gelées qu'elles refroid, ssent les racines; et la gelée nouvelle s y précipite si brusquement, dès les premiers déchus du soleil, que la diligence du missionnaire à rentrer son avoir s'y trouve souvent surprise

Au dela du Cercle polaire, à la massion du Saint-Noid de Marie, où le soleil ne se conche plus durant trois semaines, et ou il entretient trois autres mois de nuits brillantes comme des jours tout essai de culture à jusqu'ira échoue. Les hivers séculaires y out trop aprenient solidate la terre

\* \*

A penne les premières chaleurs ont-ches an olli la neige et détrempé la surface du sol, que les Frères coadjuteurs tourneat leur activité sur les jardins

Ges jardins, il faut d'abord les faire

Dans les missions établies à men e la foret, ce fut un long travail de défrichement

A la Nativité (lac Athabaska), le soi arable ne put être trouvé qu'au fond d'un marais Mgr Faraud, seul alors, en draina les eaux bourbeuses

A l'est du même lac, la Mission de Notre-Dame des Sept-Douleurs n'eut son jardinet que lorsque le Père Breynat et le Frère Courteille l'eurent fabriqué et construit de toutes pièces

Le Frère Courteille, après avoir prononce ses vœux perpétuels comme scolastique, c'est-à-dire étudiant en théologie, avait renonce à l'honneur redoutable du sacerdore afin de servir Dieu dans l'ombre d'une abnégation complète. On l'avait envoyé, en 1896, à Notre-Daine des Sept Douleurs, où il fut jusqu'à 1912 l'assistant pieux, patient et discret du directeur de la Mission.

Places sur la côte volc. naque du la Athabaska, cette trission n'avent même pas à con pter sur le définitement du bois, tellen ent la terre de ce bois, attenante à la Terre stèrile — Barren Land — y semblait in propre à la culture. Du bois aux miss onnaires, il y avant d'ailleurs trop loin. Mais, dans les roches et le sable de leur voisinage, ou tous les vents venaient rebondir à l'envi, comp ent forp et le jardin de leur rêve?

Tous deux — Père Breynat et Frère Couleille — se nurent à « gratter dans les fentes des rochers afin d'y ramesser les quelques pouces de terre que le vent y avait jetée » Pais, ils « célèrent à cette terre de la glaise et du sable » . Ma « cé jardin construit à la main. « poiguée par poignée » se tronva sur le passage des aquilons tout y gela en ple n été

C'est pourquoi l'année suivente, on transporta le jardin A l'abril cette fois, des rochers brise-vents et brise-lan es exposé quand même au meilleur soleil in donna « aux bonnée années du moins », un peu de ce que les autres missions, a jard us façonnés par le Bon Dieu, reçoivent en abond, ni e pou mes de terre carottes, organis orge pour le café, seigle

pour la soupe

Les jardins, dont on littend le plus pour le ravitaillement des orphehinats et hespices, sont ceux de la Mission Saint-Joseph, au Grand Lac des Esalaves, de Notre-Danie de la Providence sur la rive droite du Mackenzie et du Sacre-Cœur à Siu pson, confluent du Mackenzie et de la rivière des Liards. A chaque saison ils agrandissent leurs empièten ents sur la forêt. Leurs plates bandes et leurs seines revoient en suite, penchés côte à côte, les vieux Frères, dont les courses sur les grands chemins sont achèvées, et les derniers venus, s'in tiant, par ces pren iers pas, à la «vie du Nord.»

Parint ces jeunes gens de l'avenir, remarquons le Frère Plante Albani, le Frère d'Anjou, les trois Frères Latreille. Pris à la province de Québer ou à sa voisine, où se gardent les meilleures traditions de la mère-patrie, ils sont l'example des vocations religieuses et apostoliques nombreuses que Dieu se pluit à susciter au sein des familles, su fideles a leurs

devoirs chrétiens qu'elles peuvent espérer couvrir le Canada d'une impérissable nation catholique et française.

. .

Aux missions Saint-Joseph. Notre-Dame de la Providence et Sarré-Cœur, comme à celle de la Nativité, les Frères jardimers ont aussi le soin de fourn r à quelques bœufs de labour et de trait la nourriture de l'inver Chaque été rainène donc devant cux la redoutable que tion . où n'endre le ourrage?

Car cet herbage ne s'est trouvé jusqu'.ci, en abondance, que dans certaines clairié es de la forêt, si unitaines, et d'accès si difficile parfois, que plus d'un courageux fermier des « V eux Pays » reculeraient, en se disant « Périssent plutôt les bêtes ! »

Parlant de la Nativité, mission dont les prairies sont les

plus proches, Mgc Grouard ecrivait, en 1896

« Savez-vous où j'ai trouvé, en revenant du Mackenzie, les Frères E seman et Leroux, faisant leurs foins? A moitié chemin entre le lac Athabaska et le Fort Smith. c'est-à dire à 85 kilomètres de la Mission! Tout le terrain est mondé jusque là Com nent allons-nous hiverner nos animaux? »

La Mission Saint-Joseph ne peut trouver la subsistance

de ses bœufs en deçà de 75 kilomètres

Et dans quelles conditions, le plus souvent, la lointaine fenaison va-t-elle se faire?

Nos frères sont partis pour les foins, rapporte le Père Lecorre de la Providence, en 1879 rude corvée de trois semaines, qui les oblige à passer des jours entiers, les pieds dans l'eau et exposés aux piqures des maringouins. Mais le dévouement de ces chers frères est au-dessus de toutes les fatigues et de toutes les épreuves.

Le Frère Guillet parle d'un pré, du Nord de la Saskatchewan.

Au bout d'une longue journée de harque, disons une soixantaine de kilomètres, nous trouvames du foint mais il était encore sous fieau. Ayant continuellement ramé, nous avions les bras rompus, et la besogne était assez pénible. Cependant nous ne balançames pas, et, le lendemain, le Frère Labelle et moi nous nous mîmes à

l'eau jusqu'aux genoux. Pour faucher, nous devions tenir les bras élevés au-dessus de l'eau, ce qui était assez fatigant. De plus, le terrain sur lequel nous étions était fort glissant. Aussi nous arriva t-il plusieurs fois de tomber. Enfin les moustiques et les maragonins nous mettaient en sang les jambes, les bras et la figure. Le troisième jour, je fus contraint de m'arrêter. J'avais le visage tout enflé, je voyais à peine, et j avais une forte flèvre, qui inquiéta mon cher compagnon...

Lorsque les eaux, qui imbibent les prairies, se retirent à temps, et que le foin parvient à sécher sans pourrir, on l'emporte en bateau. On dut parfois attendre l'hiver pour le charrier à l'aide des chiens

Le nom de l'insecte le plus redouté des missionnaires vient

d'être prononce : le maringouin.

Que de sang a fait couler cette bestiole! Que de fièvres, non mortelles ordinairement toutelois, elle a causées! Que de patiences surtout elle a mises à l'épreuve! On ne lui connaît point de rivaux dans notre Nord. Ni le taon qui se rue comme une balle. Ni le brâlot invisible, impalpable, qui fourmille en myriades, traverse les habits et repand sur le corps comme une vaste cuisson. Ni les poux de l'Indien qui cheminent sans cesse de sa personne à celles de ses hêtes. Ni même la petite mouche grise, abusivement appelée moustique dans le Nord Quest, qui, en essaims rageurs, monte et descend à l'orée des bois, comme pour en barrer la route, et qui, touchant à peine sa malheureuse victime, enlève de ce même coup un morceau de sa chiir. Ges parasites du moins se contentent de vous harceler le jour, et se reposent la nuit. Tandis que le maringouin n'accor de aucune trêve.

Le maring an arna nom né par les premers coureursdes-bols en Amérique ressemble au moust que des pays

chauds et au ro min des bois de France.

Ma's quoi le Mackenzie est-il un pays si chaud que le

monstique du Mexique se trouve jusque là?

A cette question de surprise que nous avons plus d'une fois entendue, nous répondrons que l'ête mackenzien a très peu à enver, si ce n'est la durée, es fleurs et les fruits, à celui de Floride et de Cal forme, et que l'on a vu nos

thermomètres centigrades marquer, à l'ombre, 41 degres L'inclinaison de l'axe de la terre présente, on le soit, la section polaire à ce jour sans nuit dont nous parlions plus haut, et la chaleur, réverbérée par les innombrables mirrais des cours d'eau et des lacs, envahit jusqu'aux derniers bas-fonds, où les malfaisants insectes éclosent et prennent leurs ailes

L'engeance du maringouin se rira même de l'hiver. Elle gélera, se pétriliera, mais pour revivre aux premiers rayons de mai, pondre les œuis d'une genération nouvelle et piquer

encore avant de penr

Ainsi en sera till, tant que subsisteront les micécages et les forêts épaisses. Quand les riues extraordinaires n'ultiplient les caux stagnintes, la re-rudescence des maringouins défic toute ming not on. Les nuces en deviennent telles ent èpisses dans certains portages, au voisinage de certains borquets qu'elles aveugient les bêtes et les hournes.

On voit des animaux sauvages, les orelles la bouche et les naseaux pleins de mouches et noustiques, fuit les pâtirages pour se jeter aux rivières, ou bien se couler sur les carlloux puis engager leurs courses folles à travers les to libs jusqu'à s'y dechirer la peau Sur les places vives plors, les insectes s'acharnent plus noubreux. Et la bête de se roulei plus furieusement encore et de se blesser davantage. Plusieurs succombent dans cette lutte

L'animal domestique se laisse envelopper des flambées d'herbes humides qu'on dispose au milieu de leur pacage

C'est aussi parmi des boucanières que l'homme se platt le nueux. De tous les wigwarts, de toutes les maisons et adaptes de tous les campements en plain : il montent des fur ées, le soir sirtout heure ou le soleil n'accablant plus les hordes bourdonnantes des sureurs, elles se lancent de toutes leux forces.

Dans les allées et venues de la journée, dans les marches sous bois, le travailleur et le voyageur ne resisten jent pas aux morsures et aux dards suls ne se couvraient la tête d'une moustiquaire, gaze légere et serrée qui ne gêne guere du reste l'activité de celui qu'elle defend et qui lui permet même grâce à une ouverture propier en lêvres de caoutchou d'introduire sa pipe, « boucamère » portative Pendant la nuit, une moustiquaire plus anaple, suspendue au plafond

aux poteaux du grabat, ou encore, si l'on couche en plein air, maintenue, à l'aide d'une perche, au-dessus du sommier en branchages, protège le dormeur Libre à lui de jouir, en ce moment, de la gémissante grinçante lancinante musique de toutes les ailes coléreuses qui retirent les longues

pattes empêtrées dans les mailles de l'étoffe

Le manigonin délaisse volontiers l'Indien pour s'attacher au Blanc, nouveau venu surtout, dont la peau lui paratt plus fine et le sang plus savoureux. Plantant sa trompe burcale en pleine chair. Il se gorge en quelques instants, puis ivre de sang — c'est littéralement le cas —, alourdi de trois fois son volume, il s'en va, en trébuchant, s'accrocher à une écorce à une feuille, pour y digérer son larcin. Il toutefois laisse à l'endroit de la piqure la goutte de venin qui lui a servi à délayer le sang

Les oasis recherchées, durant l'été, sont les plateaux orverts, ou le large des rivières et des lacs, parce que le vent

y bouscule les moustiques

. .

Après la fenaison, et en attendant que ses sen ailles évent et mûrissent. le Frere jardin er voi le long des rivages

assembler le bois de chauffage pour l'hiver

Ge hois est apporte jusqu'au Grand Lac des Esclaves, par la rivière des Esclaves, laquelle le recoit de la rivière la Paix. La ravière la Paix, de concert avec ses affluents, se gonfle jusque par dela ses bords et arrache aux montagnes Recheuses des pans de forets qu'elle en porte de toutes pièces en racines et ramares, vers le Nord. A certaines époques de ce drigage, les cours d'eau se pontent, d'un bord à l'autre de bois flottants. La décrue abandonne une partie de ces épayes sur les gréves du parrours. C'est le bois de greve, le bols de chauffage. Gelque la rivière la Paix et la rivière des Es laves ont fait pour les nassions échelonnées du lac Athabaska au Grand iac des Esclaves, la rivière des Liards, venue au fleuve Mackenzie, avec un semblable tribut, le fera pour les mussions établies deplus le Fort Simpson jusqu'à la n'et Glaciale Seales, Notre-Danie de la Providence et Saint-Michel du Fort Rae, placées entre le Grand Lac des Esclaves et

Simpson, ne pourront pas compter sur le bois de grèce. Mais la Providence y a pourvu, en leur donnant ce qui manquait aux autres missions : un bois combustible abondant, à

portée de la main.

Les Frères se mettent à la recherche du bois de grève, à l'époque de l'étiage, assez près de la mission ordinairement, très loin parfois, là où le caprice des vents et des flots a fait échouer les arbres. Ce sera l'un des ouvrages des bœufs ou des chiens que de trainer, sur la neige, les tap amoncelés avant l'hiver

Ce bois flottable comprend, entre autres essences, « le cyprès gommeux, qui flambe de suite avec une grande flamme chaude », et le sapin (épinelle en langage du pays),

qui a brûle régulièrement et fait un feu soutenu ».

Pour le bouleau, « au grain serré et poli comme du marbre, qui ne se consume que lendement et montre encore des braises rouges à l'aube d'une longue nu t », il pousse, « pionnier de la végétation », jusqu'aux extremités des bois polaires.

. .

Le labourage et le pastourage », ces « deux mamelles dont la France est alimentée », comme disait Sully suffiront-ils jamais à assurer à la part e glaciale de la « Nouvelle France », au vicariat du Mackenzie en particulier, sa subsistance?

Sa Grandeur Mgr Breynat en a conçu le dessein, arrêté e plan, et voilà bientôt vingt an qu'il travaille à le réaliser au moyen de la Ferme Saint Bruno, qu'il créa et plaça à trente kilomètres du Fort-Smith, porte sud de son vicariat,

Des fermes, à cette époque. l'ouest du vicariat d'Athabaska en posséda t, surtout dans la val ée de la rivière la Paix et la règ on du Petit Lac des Exclaves. Citons Si nt-Augustin, Vermillon, Saint-Antoine, Saint-Bernard. Elles débutèrent dans la pénurie comp ête et se développérent parmi de grandes difficultés aussi. Mgc Grouard, vicaire apostolique, y trouva ses plus grands souris et leur consacra ses énergies de nombreuses années. Des Frères, comme les Debs, Denner, Kerheivé, Misens, Eiseman Pierre et Michel Mathis, Nicol, Leroux, Rurette Lavue, Lecreff, Behan,

Dumas, Corfmat, Leurent, Wagner, Dugas, Huntre, Michel, n'y furent pas de trop, avec leur dévouement, pour en assurer le succès. Mais les hivers y furent aussi moins tenaces que dans les parties du Mackenzie dont il est ici question, les printemps plus bénins, les étés plus umformes, les brises tièdes venues du Pacifique par les échappées des montagnes Rocheuses plus assidues. L'eau douce n'y manqua point. Le terrain propice était là.

Quant à la ferme Saint-Bruno, ai le volume qu'il faudrait pour racenter son histoire épique venait à s'écrire, on y admirerait à la gloire de la Providence et à la fouange de l'intrépide Evêque du pôle Nord, l'une des entreprises les plus vastes, les plus fructueuses, mais aussi les plus hardies, les plus osées qui aient éte tentées, dans un pays inconnu, tout neuf, aux conditions agraires et chimateriques exceptionnellement defavorables, par des hommes capables, mais inexpérimentes d'abord, trop peu nombreux souvent et trop pauvres toujours

Les résultats obtenus, en moma d'un quart de siècle, prouvent combien Mgr Breynat eut raison de compter sur les serours que sollicitérent ses démarches inlassables auprès de la charité publique et au siège du gouvernement canadien, sur l'abnégation des Pères Gouy et Mansoz, les directeurs de la Mission du Fort Smith, des Pères Roure, Gourdon et Vacher les résidents de la Ferme, et, par-dessus tout, sur

le dévouement des Frères coadjuteurs.

Ceux qui ont donné à la «Nourricière des Missions polaires», ainsi peut-on s'exprimer déjà, le plus long de leur vic, sont les Frères Le Barbier, Dallé, Léopold Bérens et Yves Le Gall

Le Frère Le Barbier achevant là, en 1919, sa couronne apostolique II était venu de Bretagne en 1895. Des rhumatismes, contractés depuis longtemps il est vrai, le réduisirent à un état navrant, dans la maison des commencements, hâtivement construite en bois vert gelé, et qui était froide et humide tour à tour. Il avouait, sur la fin, ne plus trouver de force que dans son « amour passionné » pour sa Congrégation religieuse

Le Frère Dalle, qui ne quitta le poste que le temps de

secourrune autre mission est l'undes grandsouvriers de la première et de la dernière heure. Un grain de philosophie pratique assaisonne sa patience « qu'il pleuve qu'il vente », que l'on « abonde » ou que l'on » jeune ». Il possède et enseigne tacitement l'art, de ne jamines » deteler » et d'être » toujours content »

Le brere Bérens Leopold royal présent de la Belgique au Markenzie, fut a la tâche des debuts, puis il porta son jovial dévouement ai Fort Rue a Resolution. Mus le vocurevenu au fouct et a la charrie pour la « bonne cause », foisant, dans la region du Fort-Santh, bel honneur à su catholique et noble Patrie.

Gelgrique la Ferme Saint Bruno n'a pas vu s'éloigner un seul jour, c'est le Frère Yves Li Gill. En 1895 agé de dix-hint. ans, il partit de trui lan, Franstere a vec un brere Christophe plus jeune que lui, pour le novierat les coodjuceurs établi prés du juniorat de Notre De se de Sion sur 1. Colline inspirée l'ous deux étaient don religieux, lorsqu'ils firent fear service in lit ire thest la condition ideals. If n y la pas de modleure sauveg itde que la vie religieust de les relations fidiales avec sa Congregation contre les danger de cette épreuve De la caserne, i hvistophe alla directer ent au Minitoba à destination de la splendide Mission 5 ont-Laurent, on it se trouve encore. Yves fut envoye a l'orphelinat Synte-Anne du Bestin, en Belgique, les resta neufans. implante au sol ardennais, etudiant la science agronomque et sa pratique. Il y cut pour super un le Pere Joseph Barbedette, l'un des voyants de Notre-Douie de Pont o un en 1871. Le H P Barbedette avant d'etre change de et orphetmal, avoit initie, au Bestin même, en qualité de Mallee des nopices, trois generations d'Oblats de Marie I manuale, aux douceurs de la vie religieuse. En 1909, le Frère Yves Le Uall. partit pour le Canada En 1910 il arrivait au Fort-Smith La Perme Saint-Bruno dont il est maintenaut le gerant, ne pourrait souhaiter plus d'intelligence et de savoir-faire à sa tête, et les Frères missionnaires n'ignorent pas qu'ils ne travadlerment, nulle part, sous une direction plus bénigne, à leur grand ouvrage d'apostolat.

Il ne serait pas juste d'omettre, à la page d'hongeur de

la Ferme Saint-Bruno, deux orphelins de bonne famille, de Montréal, qui depuis 1914 l'ainé, et depuis 1916 le cadet, partagent toutes les peines et tous les plaisirs de l'entreprise :

Oscar et Lucien Bourget

Oscar avait éte présente à S. G. Mgr Breynat. Mais il paraissait si chétal et les signes du mal qui dévore les poitrines au sein des grandes villes marquirent déjà si profondement sa jeune figure que le prélat hesita. L'orphelin insista en pleurant. Monseigneur, touché, et, ne comptant accompair alors qu'un acte de charité purement désinteresses, uni dat

-- Saivez-moi mon enfant. Je vous promets in loins du grand a riet du bon lait lo la ferinc de misère qui com nence à 800 beues duci. Une fois guerri vous reviendrez a Montréal.

Mas quel incrobe saurat prospèrer longtemps dans un air pardie par qui rante degres au-dessons de zéro, et par can partie en par somance? Mgr Grandin n'avait qu'un poumon lorsqu'il arriva dans le Nord-Ouest. Il y vecut encore quarante-nuit ans Plusieurs missionnaires, condamnés jadis par les facultés d'Europe, y fleurssent toujours. Oscar et Lucien sont aujourd'hai de beaux et forts gargons, resplendissants de sante et de belle humeur tout fiers de se trouver les assistants de nos Frères coadjuteurs, dont ils préviennent les ordres et les désirs. Leurs pieds infatigables ont parcouru, à la suite et poursaite des bestiaux dont ils s'occupent spécial entent, tous les bois, toutes les prairies, tous les marais tre ablants d'alendour Leurs mains sont devenues si habiles a batter le beurre des missions, que les gourmets le déclarent supérieur à tout ce qui fut importé jusqu'ici

Mais Oscar et Louien guéris, ne voulent plus repartir pour les grandes villes ni les petites. Ils ont pieusement

éprasé « leur Ferme des Missions »

٠.,

L'origine véritable de la Ferme Saint-Bruno remonte à 1907 année où Mgr Breynat amena, de la rivière la Paix, deux chevaux, come a l'essai et dans le but de les employer à faire le portage des effets de la navigation, aux rapides du Fort-Smith

Et déjà « les conducteurs y trouvaient tout leur compte », explique le Frère Dallé « On avait beau enfarger les pauvres bêtes, après les avoir débarrassées de leurs traits, et leur construire des boucanières, aux rares carrés d'herbages, où elles trouvaient leur pitance piquées par les taons le jour, et par les maringouins la nuit, elles ellaient, sautillant, à travers bois, et retournaient soit à un bout soit à l'autre de ce porlage de les dépasser et les romener aux voitures, il était très difficile dy réussir, même au prix de vingtaines de kilomètres parcouris. Certains nous jouaient des tours pendables. Ils nous laissaient approbler à trois pas, puis, d'un bond se fautillaient dans la brousse. Le temps se passait a ce manège, et les missionnaires attendaient l'arrivée de leurs vivres, restés en panne dans le portage.

En 1908, Sa Grandeur alla chercher deux autres chevaux En 1909, la troisiome paire de chevaux arriva, et avec eux, cinq vaches Le métis Joseph Beaulieu offre, en outre, une demi-douzaine de bêtes à cornes On les achète. Il n'est question en ore que de rester au Fort-Smith. Vite on bât tau bétail juste de quoi l'enfermer, car le temps presse, et on ne dispose que de peu de bois.

Le Prère le Barblet, qui revient au ne très grave peration prend la charge de ce détartement. Landis que les plus forts attaquent d'autres pesopnes, continue le Frère Dalle Mais maginez le subbat de toules ces têtes, pattes et queues, enlassées la dedans, et se démenant contre les armées de monstiques, et devinez le plui ret i aisance que trouvait le faible peut l'rère. Theore de requell ir le fait...

Un probleme des plus graves s'amposa bientôt. Il n'y avait de foin d'havernage qu'à trente kalometres de cette étable. Le couper alla encore Mais le transporter par un sentier serpentant dans la forêt, et traversant des marais tremblants, fut autre chose. On y parvint, en élargissant jusqu'à trois mètres le chemin, et en se résignant a coucher à la belle étaile lors de chaque voyage. « Mais des excursions de soixante kilomètres pour chaque botte de foin ne pouvaient ducer Se actaire du betail et renoncer à l'entreprise, personne n'y voulait songer. Mge Breynat décida que l'on établicait la ferme le plus près possible de la prairie, et que l'étable du Fort-Smith se contenterait d'en être la succursale. »

Or, cette prairie se trouvait sur les bords de la rivière au Sel

La rivière au Sel, affluent de la rive gauche de la rivière des Esclaves — celle-ci n'étant qu'une partie de la grande artère finitale Athabaska-Mackenzie — sort des collines du Buffalo, et se grossit de nombreux ruisseaux. Toutes ces eaux contiennen 25 ° % de sel — chlorure de sodium —, qui se dépose peu à peu en longues stalactites couchées au fond de la rivière transparente. Les terres qui environment les sources salines apparaissent nues, brûlées et portent, de ci de là, des dépôts, épais quelquefois, d'un sel très blanc et très pur Loin des sources, l'herbe, imprégnée de sucs salins offre aux ammaux la nourriture la plus riche. C'est dans ces prairies que les impsionnaires découvrirent tranquillement paissant, les derniers troupeaux des buffalos-bisons, échappés aux tueries formidables des sauvages et des blancs, dans les plaines du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta.

Il n'est difficile que de s'y rendre, d y trouver l'eau fraiche, d'y prépurer pour la culture un terrain trop alcalin, et d'y délendre les jeunes animaux contre les grands loups

des bois.

L'oté de 1910, époque choisie pour l'installation nouvelle de la Ferme Saint-Bruno, fut très sec, et le R P Gouy, chargé de fixer l'endroit fit construire une maisonnette et une étable, au milieu d'un invitant petit sapinage. C'était à vingt kilomètres du Fort-Smith et a dix de la prairie même de la rivière au Sel. Mais on avait l'eau donce inconnue plus loin.

La fena son se fit aussilôt, en partre a la rivière au Sel,

en partie sur une île de la rivière des Esclaves

Le foin de la rivière au Sel se trouve épuise, vers la mifévrier

Celm de l'île restant Mais a étant in possible de l'apporter d'une telle distance et à travers des neiges impraticables. Il fallait donc conduire le troupeau

Le Père Gouy et un Indien vincent de Fort-Smith,

donner la main.

Le Frère Berens s'en fut la veille, à l'îte au foin, avec deux chevaux, dans le but d'en préparer l'abord et d'y amasser quelque bois de chauffage.

Le matin du « déménagement », de bonne heure, le Frere Le Gall et l'Indien se nurent à talonner le troupeau, mais ils n'armyèrent à la mylère des Esclaves que vers neuf heuren du soir. Parvenus au pied de l'île, ils durent chercher la tâtons par il les crevisse la les aretes de glace les brisants et les dos d'âne les moins difficiles passages. En deux heures de travoità la hache, ils réussirent à boucher tent bien que mal, les précipires où les bêtes n'auraient pas manque de caler, et à émousser les divers glaçons contre lesquels elles se seraient brisé les pattes. Puis « on hala on porta pour meux dire, une par une les pauvres vaches qui tombaient à chaque pas ».

Sur l'île rien n'était prêt in foin, ni bûcher. Le Frère Bèrens avait mis la journée entière à l'escalade lui-mên e

Une étable de fortune, a i plancher de glattet au toit de

neige y recut les ammaux, beuglant de fraid

Le Frère Le Barbier, lour gardien du reste de l'hiver, aurait pu seul ra onter ce qu'il endura dans le refuge d'horteur.

A l'approche du pointemps 1911 le trouphau fut rel noe directement sur le Fort-Smith, ou il traffic du portage il tendant les chevaux. Mais, des le dège me le tière on repart tipour la les me Saint Brimiliafin d'vidéficher ai print tôt, les futurs obtains.

Desappointement! Desent antoment! a consistion excessed dega voitures, chierues, her is rouleaux siculor erent dans to bone On s'a begin quell sa son o uvieuse cette innée-là avant refait de cet emplocement de qu'il et it de tine à etropression toujons, un maré ogniture le considerant dent roument ils parvinces. La considerant personnes, le us bêtes e' eo instruments de travail. A la fero e, ils trouvérent un pied de la sar les planchers. Fout autour on ne pouvait echapper a l'enlisen ent qu'en se tenant sur des touffes de brousquites.

Il n'y avait plus qu'à regigner le Fort-Smith

Quelques semaines plus tard, « les mal, enteuses bicoques et leurs environs n'étaient plus qu'un vaste ac ». La cause était jugee La seule issue était de chercher ailleurs.

Mais pourquoi ne pas s'implanter au mil eu même de la faineuse prairie de la rivière au Sel? Nous l'avons dit l'eau potable semblait y fair e défaut

La Providence se sert des evénements les plus futiles

un coup de l'usil et une pirouette involontaire tranchérent la question.

Quitte à en reprendre le transport jusqu'au Fort-Smith, comme en 1969 on résolut de faire encore les foins à la rivière au Sel Les Frères vincent dressor leur tente à cet effet. Mais pendant trois semaines la pluie tomba avec une telle persistance qu'ils ne purent se mettre à l'ouvrage Capendant les provisions de bouche étaient épuisées.

Un après-midi les Frères Bérens et Dalle s'en aflerent, a l'aventure, chercher le souper que le hisard de la chasse leur fournir et post-pre far debouchant soud-in près d'une mare en onnée ils exercht flotter quatre petits cau irds noirs. Le Frère Berens lit leu, et deux des palimpedes chavirérent sur plue. Il ne sing ssait que de les prendre Mais comment se l'imer sur cette nappe de mer morte? À la mige? C'ent été ils ue d'ambrer dans la vise de fond Point dec mot non cas. Ils allaient y renouver, lorsque le Frère Dallé qui s'et it mani de sa ha lie eut l'idée d'abattre un sapin sec et d'en joindre les troncons en forme de radeau Lan-née et d'en joindre les troncons en forme de radeau Lan-née et d'en joindre les troncons en forme de radeau Lan-née et d'en joindre les troncons en forme de radeau Lan-née et d'en presque jussalot trouvant a pe ue le temps de reparent et et la surface et d'agripper les hanes du bord.

Mais tout en plongeant, il avait bu
— Tiens ! de l'eau douce, dirait-on !

On a godto en ore Puis sur le radeau aucux affectation se rifança ave une tongue perche pour le sondage C'étrat un reservair accional lampade, débuseux et dent il fut dat tout de saire que l'asificant a abreuverles troupeaux que ces parages pourraient jamais nourrir

Bt vola connent le 13 septembre 1911, aussi trionpedement que le conformarent les cabonimables cheruns », deux voitures chargées, conduites par le Frère Dallé, et contees par S. G. Mgc Brevnat et les Pères Roure Dupire et Gouv, arrivèrent à la Ferme Saint-Bruno definitive de la fiviere au Sel. Si ton ne pendit pas « la crémaillère », c'est qu'il n'y avait en ore moré na llère, qu'cher mée, ni n'aison Mais, il y avait l'espérance.

La veille, les Frères Le Gall et Berens avaient an ené le troupeau our comptait dix-neuf têtes

. .

Le premier « logis » nous sera décrit par le R. P. Bruno Roure, missionnaire pendant quarante ans de la tribu des Plats-Gôtés-de-Chiens, et qui vient prendre la direction de « l'établissement en projet », dans son pittoresque journal de la Ferme.

Campement dans une étable, qui n'a ni toiture, ni lenêtres, ni portes, si ce n'est les ouvertures correspondantes. Les travaux du dehors pressent trop pour nous laisser, au dedans, plus que le temps d'accompar nos exercices religieux.

Or, cette étable servit trop longtemps aux missionnaires et aux jeunes aumaux qu'il fallait préserver des r'gueurs extrêmes du froid. Veaux et poutains s'y relayarent. De ces dermers, le Père Roure note dans le journal

29 octobre 1911. Nos conchambristes font with d. tapage durant la nuit comme pendent le jour. Is bennissent a : moindre bruit qu'ils entendent de l'exterieur. Ils soufflent fort du nez, avec un enchifrénement capable de faire vit rer les vitres, si vitres nous avions, puis quand ils se secouent on dirait que la toiture s'effondre. Mais quand ils se mettent à faire la gymnastique c est encore moins amasant, ils placent leurs pieds de devant contre la creche, soulévent en meme temps tout le corps et allongent leurs pattes d'arrière comme s'ils voulaient frapper le mur opposé, et cela avec une teste promptitude que tout s'opère en un instant. Non l'es ne sont pas de bons conchambristes. Vivent encore les veaux !

Le journat mentionne aussi qu'à Noël « il fut facile de trouver, dans la même demeure, l' pauvrete la paille et les doctes témoins de la naissance du Sauveur. »

Les poulains « conchambristes » ne tardérent pas, d'ailleurs, à être censés suffisamment aguerris pour être livrés à la vie libre et de bon marche, que menent les jeunes chevaux des pays inexploités, jusqu'à l'époque du domptage

Le Nord-Ouest canadien aura etc l'Eldorado du noble animal Qui n'a ressenti, en lisant les récits des cow-boys, armés de la carabine et du lasso et chevauchant parimi les immenses ranches, la fascination que n'a pas fini d'exercer cette patrie de l'indépendance et du grand air? Ces ranches,

toutelois, doivent reculer devant les champs du colon qui « se clôturent », et bientôt leur refuge sera l'espace des prairies enclavées dans les forêts arctiques

Il y a là, d t-on, des bandes de chevaux redevenus tellement sauvoges que l'Indien le plus madré ne parvient pas à mettre en défaut leur odorat ni leur ouie et qu'ils ont toujours détalé et gigné les bois avant qu'il fût possible de les

apercevoir. On ne les compte qu'à leurs traces.

Les cheviux domestiques sont lâchés, chaque automne, dans les pacages de ces bandes folles, mais tres peu se joignent à elles. Geux-là serment perdus. Presque toujours, ils se groupent, sous la conduite de quelques an iens, au cou desquels on a eu la prévaution de suspendre une clochette au son perçant, dans le but de les retrouver plus facilement. Le mo aent venu. Chaque escouade se choisit ses

quartiers d'auto nne, d'hiver et de printen ps.

Nos chevaux d'Europe perraient, à côté de leurs congénères du Far-West et du Far-North, dont les pleds de devant sont rollippes à propher la neige pour dé ouvrir l'herbage, et à briser l'aglice pour en faire juille l'eau douce. Le rempert qu'ils preferent pur les grands froids, c'est l'abri d'un maquis serré. Nous avons vu des chevaux de ferme dans la pratie Albertaine refuser de rentrer par conquante degrés au-dessous de zero et se blott it su aplement contre des meules de publie. Le « poil d'in ver » pousse abond metent et leur donne blentou l'aspet d'un blochirsute, souvent enfariné du givre de leur haleine.

Comment reperer les poulons capricieux dans les libres espaces? A quelle bande de vieux chevaux se sont ils agrégés? Tous ont-le chose la même? Les chevaux portent ils leurs clochettes? On sont-ils? Une fois retracés surviont-ils, ou se laisseront-ils cerner dinger, capturer enfin? Autant de questions que l'on se pose au moment de partir à la recherche de ces bêtes. Initile de compter sur une monture, dresse à cet e chiese comme en pays de plaine elle s'embarrasser et dins les bois. Le lassomème qui se lance de loin, n'y pourrait servir.

Aux première neiges d'un automne. Mgr Brevnit désigna les Freres Le (ral) et Dalle pour sa sir et pour dompter, avant de les reiâcher le reste de l'hiver, quatre des poulains, jadis conchambristes du Père Roure, et comptant alors trois ans et demi

Ces poulains devaient se trouver, calculait-on, dans l'aire d'un triangle équilateral, d'environ 35 kilon êtres de côté, et formé par la ferme Saint-Bruno, le Fort-Smith et l'en, bouchure de la rivière au Sel

Partant de Saint-Bruno, sur un sol dura et couvert d'neige, les Frères se dangérent d'abord su le Fort-Smith ma en faisant à droit et à gauche des écarts considérables, seion qu'ils croyaient percevoir le tinten ent d'un grelot, ou discerner des traces plus ou moins récentes. Harasses de leur cinquante knowletres, leur diner « descendu aux talons » ils trouvèren « la Mission du Fort-Smith la refertion logreable du volps et de l'àme.

Pleins de courage ils repartirent sur le deuxième côté du triangle, con i du Fort-Sorth au comfuent de la rivière des Es laves, ref sont les zigzags ou nandés par les pistes de ouve tes en autout par le tintement magnaire des sonni lles lointaines. Nos desirs sont créateurs.

Sur les onze heures, ils firent passer a sa destination ie other que leurs enables trouvaient trop encon brant. Ainsi allèges et lestés, ils reprirent les kilomètres avec les llusions. La nu i tomba, comme ils se trouvaient « près de deux sapins, dans un ta lus de tren bles, ou il n'y aveit qu'un peu de bois et à de 1-pointi ». Nayant que leus coutesa de poche, ils tailleren des copeaux sus optil les de prendre feu et d'alumer les Morceaux de bois, tires a force de bals. Poute a mut, ils se re placérent à cette o cupation, prenant chicum leus quart I neure de some ent tout pas du feu. En guise d'asouper, le Frere Le Gall eut « le souvenir de son din » et le Prere 1) ulé suga des pil iles qu'il avant reçues des Sœurs truses du Fort-Smith, a cause d'un bienheureux rhui, e » Vers une heure du matan le dégel se de lenc . sous une pluie qui n'élètit e ettre que deux heures à distremper le sol et les arbres de la forêt. Sauve qui peut! On procéda à la prière du matin, a une courte, méd tation, et au déjeuner -- our, au dejeuner lattendu qu'il restait deux pilules que l'on se partagea et on attaqua, non moins courageusement que les autres, le troisién e côté du triangle, de l'embouchure de la rivière au Sel à la ferr le Saint-Franc

Mais not a more imporphises plutôt here le contre du transfe, poursont le hiere l'alté dont nous mants résume le recit, et celu allait possiblement tien. Note tourdeur d'estorace a appeaux tissuit nour marche dans la corêt herge et nature mens e d'indiagnation à l'appeau autres de se goutter et dégoutter tout à l'aria. It les chaques crotors represent se reglant sur les clochet su propriée et de plus en plus noint remes et de plus en plus tort a nou cris tex ex itera mais qui a missiblessment et se taissient à most re que nous en approchions

A country has a side marche an act dume torolite mousenere earlitotomic ederateles et l'effetim a efait plus nous

allons, thus il grossit. Pourvu que nos poulnins solent là l

thes chevaux, c'en était, en effet. Mais aucune de nos betes !

Que aire mait let int 't t an en restrict un ell que on pric co
bete aux a greto as Alliane de mic point de lemps parue
Voyez combien le jeune est projetable. Sur les deux heures, un
non nous arrive semblat le au dernier, mais c'est très ion vers le

te a greto au an arrive la membra d'est très ion vers le

tre a l'a greto au an arrive la membra d'est très ion vers le

tre a l'a greto au an arrive la membra d'est très ion vers le

tre a l'a greto au arrive de montre de rebrousser cheinn. Nous ne le fimes pas, et bien nous en prit,

car nous tembântes bientôt sur une l'ende, où nous reconnûmes

aux que d'est ins freu, a fai le la serie au qui de mander

ce soir, très tard c'est vrai, mais de souper quand même. Il n'y
a qu'à pousser le troupeen vers Saint-Bruno!

Maximust hant from I Lamber comme pour nous narger resteraché tout le temps. Fren ne peut nous orienter. Pendant que nous hero des la come metagrale mora de ciel pou nous tame a la cord in the direct and metagrale lorsque tu en perdu, marche, marche toujours, disent les coureurs des bons. Lu arrivers toun per que artifications a troit de placemptus leger, nous nous conferences. La direct les marches des bons. La direct de la marchen procedurale la marchen et direct les nous nous conferences. La direct les nous nous communes des des la marchen des des la marche des de la commune des des la marche de la commune des de la commune de la commune des de la commune de la perdre de la commune de la co

For a axious dil force chice ets durant notre manhe mais charun en son particulier. Nous fimes en commun notre priere du soir à tre acut le reconscri du trère miss minare appele a get nor au vie pour les voies. It es un a se ajonne de a même manier, que nous avens dué é finar a un nesse audies en les oir de no s'espeser a our le rise le derneur a crous sur les talons, contre le l'Italia in que autre entrebinait es egurd a la serve de tours couverture et a nos setements marche le 2 tiules auraires boréales, la remain des longs, petr ne manque a la coesse de cetta nuit le matin nou exercu es religieux acheves dispensés toutefoir relui du dejeuner ainsi que de la mise en ordre de motre toilette et de autre litarie nous rejoignous les clochettes, à quelque comp

kilomètres de là. Nous supposons que les chevaux se rendent yers leurs quartiers d'hiver, qui se trouvent précisément dans la direction de Saint-Bruno. Il sera donc facile de les poussor sans les contrairer. Nous etimes raison d'alier alors contre notre persuasion instinctive. Nous pensions être entraînés vers l'opposé. Mais ayant rencontre une colline, dominée par un peuplier, le Frère Le Gall fit la courte échelle et j y grimpai pour constner que nos chevaux étaient récliement devenus nos guides. La montague de la rivière au Sel était par là

Et nous allames, durant l'houre du diner comme durant les au tres, jusqu'au moment où brusquement, au bout d'un raccourci, naus nous vimes nez à nez avec les chevaux. Ils s'enfatrent du coup, les jeunes se replongeant dans le bou, les vieux trottant sur le sentier. Nous sommes trop las s'ant pis. Esperons quand même

qu'ils reviendront,

Vingt kilomètres nous séparaient encore de Saint Bruno. Au bout d'une douzaine nous aperçûmes, à notre grande joie, nos jounes chevaux, que nous réussimes à acculer coutre la berge de la révière au Set Suivre cette berge sept derniers kunmètres, et c'était foit

Tout allait bien, quand à travers une éclaireile R. P. Courdon nous appareit. Il épaulait son fusil. Impossible de l'avertir. Le coup tonne et épouvante les poulains, qui levèrent le pied du côté du large. Cette déception ajoutée à notre fatigue nous abattit complètement. Nous arrivaines, en chancelant, en vue du Père directeur.

Eh ! ces chevaux là sont bien polirons, nous fit il en riant i Mais quot ! ajouta t il lientôl en nous regardant de plus près, que vous êtes : Ales ! Que le magreur ! Que vous est il arrivé? Allons vite à la maison, qu'on vous retape !

Pas al lot, repondimes-nous, allons d'abord chercher votre

gibler

Ah ben our 'C'étaient des gelmottes, J'ai tiré de trop loin Elles ont toutes filé, cent trente deux 1

Et vos Pégases aussi, du même coup i Félicitations pour le

doublé !

Mais nous n'avions même plus la force de rire. Et il y avait

encore cinq kilomètres...

Presque en même temos que nous nos pouls as acrivérent à la ferme. Ce fut notre récompense. Nous nous reservames encore la plaisir de leur jeter le lasso à la fueur des étailes et d'une lanterne. Puis nous nous abandonnames au Pere Gourdon et au Frère La Barbier.

En qualifé de faméliques, nous filmes mis à la ration graduée, et, petit à petit, nous nous reprimes à vivre. Et nous voils,

Ils y sint enforce les bons Frères, et leurs efforts ont fait porter des foits morn fiques à des entreprises, qui eussent effrayé un Robinson Crusoë. . .

Assumed that since is not before a common fraction of the board of the work points and the result of a second purpose of present of the points of t

For more through a few modes at British with a factor ont.

I would be a second a second for any time y althoughout

I would be a second as a continue to a governor on a second a constitution of the second and a continue to the second as a second

|                      |                                                       |                                       | -                                         |                                           |                                              |         |             | Contractive Contra |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                    |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                              |         |             | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50                   |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                              |         |             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.                   | 1                                                     |                                       |                                           |                                           |                                              |         |             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                       | _                                     |                                           |                                           |                                              |         |             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                    | -                                                     |                                       |                                           |                                           |                                              |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                       |                                       |                                           |                                           | -                                            | -       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | CONTRACT LABOR                                        |                                       |                                           |                                           | -                                            |         | Contract of | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _                    |                                                       | _                                     | -                                         |                                           | -                                            | 100     |             | and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                    | _                                                     |                                       | -                                         | 100                                       |                                              |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                              | form as |             | - 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| aid -                | o, pour les                                           | engraise                              | er on h                                   | e savait                                  | encurs p                                     | ar ques | ntoyen      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                              |         | 9           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                              |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                              |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 5                  | ites, des Fr<br>laus, où von                          |                                       |                                           |                                           |                                              |         | huchola     | et teu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| s lan                | laus, où son                                          | t-us?q                                | i estapan                                 | ent town                                  | les rega                                     | ds te   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v lan<br>Pau         | lais, où son<br>gues.<br>zra Monsei;                  | t-ils? q                              | cestapan<br>Lui, don                      | t on se d                                 | les regal<br>Lepute t                        | ds te   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v lan<br>Pau         | laus, où son<br>gues.                                 | t-ils? q                              | cestapan<br>Lui, don                      | t on se d                                 | les regal<br>Lepute t                        | ds te   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paul                 | lais, où son<br>gues.<br>zra Monsei;                  | t-ils? q                              | cestapan<br>Lui, don                      | t on se d                                 | les regal<br>Lepute t                        | ds te   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lan<br>Paul          | lais, où son<br>gues.<br>zra Monsei;                  | t-ils? q                              | cestapan<br>Lui, don                      | t on se d                                 | les regal<br>Lepute t                        | ds te   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lan<br>Paul          | lais, où son<br>gues.<br>zra Monsei;                  | t-ils? q                              | cestapan<br>Lui, don                      | t on se d                                 | les regal<br>Lepute t                        | ds te   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lan<br>Pau           | lais, où son<br>gues.<br>zra Monsei;                  | t-ils? q                              | cestapan<br>Lui, don                      | t on se d                                 | les regal<br>Lepute t                        | ds te   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nan Paul             | lais, où von<br>gues.<br>Te Monsei;<br>Dis C'est u    | t-ils? q<br>meur<br>ste si l'o        | uestroan<br>Lui, don<br>n remar           | t on se d                                 | les regar<br>Lepute t                        | eds te  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nan Paul             | lais, où von<br>gues.<br>Te Monsei;<br>Dis C'est u    | t-ils? q<br>meur<br>ste si l'o        | uestroan<br>Lui, don<br>n remar           | ient tous<br>it on se é<br>que Sa Gi      | les regar<br>Lepute t                        | eds te  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nan Paul             | lais, où von<br>gues.<br>Te Monsei;<br>Dis C'est u    | t-ils? q<br>meur<br>ste si l'o        | uestroan<br>Lui, don<br>n remar           | ent tous<br>it on se é<br>que Sa Gi       | les regal<br>Lapute t<br>randeur<br>a chanci | entours | teut de     | gapte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lan<br>Paul<br>Ite M | Lais, où son<br>gues.<br>Te Monseig<br>Dis Cest u     | t-ils? q<br>meur<br>ste si l'o        | uestroan<br>Lui, don<br>n remar           | ent tous<br>it on se é<br>que Sa Gi       | les regar<br>Lepute t                        | entours |             | gapte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paulle f             | Lais, où wongues.  The Monsel;  Dis Crest u           | t-is? q<br>meur<br>stesil'o<br>b Quel | estoan<br>Lui, don<br>n remar<br>es Blanc | ent tous it on se d que Sa Gi             | les regal<br>Lepute t<br>randeur<br>a chance | outours | teut de     | y garger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pau olte f           | Lais, où son<br>gues.<br>Te Monseig<br>Dis Cest u     | t-ris? q                              | estoan<br>Lui, don<br>n remar<br>es Blanc | ent tous it on se d que Sa Gi es ont Je l | les regal<br>Lepute t<br>randeur<br>a chance | outours | teut de     | paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paulelte f           | Lais, où wongues.  The Monsel;  NR (J'est un  Eh Eh E | t-is? q                               | estoan<br>Lui, don<br>n remar<br>es Blanc | ent tous it on se d que Sa Gi es ont Je l | les regal<br>Lepute t<br>randeur<br>a chance | outours | teut de     | y garger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

tionnent aussi : faucheuses, heuses, semeuses, machine à battre, cette dernière ayant été donnée par le gouvernement canadien qui a toujours suivi attentivement les rapports des missionnairesagriculteurs, et qui les a souvent encourages par d'appréciables secours.

Des prairies artificielles, commencées au Fort-Snuth, à Résolution, à Providence, à Simpson, n'auront qu'à prospèrer, pour être sans doute le salut des missions arctiques

Ajoutons que, plus les bois — ces accumulateurs naturels de l'humidité et du froid - se défrichent, plus la glèbe se tourne

et retourne, plus aussi se relâche l'emprise de l'hiver.

Mais combien faudra-t-il de travaix et de temps, combien de siècles, pour transformer les forêts de l'Athabaska-Mackenzie en campagnes de rendement assure, comme furent transformées les prairies du Nord-Ouest moyennant un moins rude effort et sous un ciel moins inclement?

Qui le dira?

La rigueur essentielle d'un climat se change si peu, et les étés

seront toujours si brefs en ces régions !

Que le dégei lu-même retarde sur l'époque du grand soleil et paralyse trop longtemps les apprêts du semeur que de fréquents orages viennent voiler le ciel et absorber les chaleurs fécondantes; ou que la sécheresse brûle les jeunes plantes, que des legions de sauterelles s'abattent sur la contrée, on seuleir ent que les gelées subites, devastatrices, des premières nuits fassent leur œuvre, voilà les champs, les jardins, desi les, décur es, anéantis parlois.

Pays de contrastes, d'incertitude, d'inquietude...

Quet aven'r enfin, non seulement au point de vue agricole mais industriel, commercial se réserve au Mackenzie? Les n'ines précieuses que recèle son sol, le pétrole la houille, l'asphalte le cuivre, le fer l'argent et l'or qui dorment sous leurs conches éternellement glacées inspireront-ils aux affamés de richesse les efforts surhumains qu'il faudra pour dompter les rapides du Fort-Smith, pour creuser les abords des grands le cs, pour jeter sur l'immense fleuve des ponts de transports, pour lancer, à travers les forêts, les steppes, les rochers, les banquises, les neiges, les solitudes, des locomotives attelées?

Sur le seuil de cet ancien pays d'horreur couvert, alors, de sa civilisation étrange, l'histoire pourra écrire à l'honneur des pionniers véritables qui auront montré et dégagé la route, comme au frontispice de l'Europe que défrichèrent et évangélisèrent les moines. Cruce et aratro. Par la Croix et par la charrue des missionnaires

### 

### CHAPITRE VII

## Chasseur

Immensité et liberté. La pendaison du lièvre — « Appettes-lu cela manges? » — L'orignat. — Exploits du Frère Marc Leborgne. — Famétiques au festin. La mort du chasseur. — Les ours. Fice o clock lea sur l'ours nour — Le caribou. Une hécalombe chez les Esquemaux. — Queques célèbres chasseurs — Frère Jossa chez les Plais-Côlés de-Chiena, Frère Vincent Cadorel chez les Mangeurs de Caribous, Frère Mousset chez tes Montagnais. — Oues sauvages — Viande sèche viande pitée, pemmican — La marche du Frère aux dépouties — Sautes de température, mares projondes, glace pourrie, le mirage. — Les jourrures — Le renard nour du Frère Leroux et de Léon XIII

De longtemps, la culture et l'élevage du bétail ne suffirent pas à nourrir les vicariats arctiques, et, de même que le Peau-Rouge, l'Esquimau, le prospecteur ou le commerçant, ses voisins, le missionnaire devra demander aux savanes, aux lacs et aux forêts sauvages la chair de leur gibier.

La solitude, l'immensité, la liberté seront le domaine du chasseur. Nulle loi ne vient lui fixer de saisons, lui vendre des permis, lui tracer des cantons de réserve Entre l'animal et lui, il ne se dresse que l'obstacle de la lutte pour la

vie, struggle for life

Mais dans cette lutte la bête l'emporte le plus souvent sur l'homme, ayant pour se défendre ses bois illimités, la vitesse de ses jambes ou de ses ailes, ses ruses, la férocité de ses crocs et de ses griffes quelquefois.

Un seut quadrupéde de cette faune semble avoir abdiqué presque tout instinct de préserver ses jours : le hèvre wa-pous en cris, ga en montagnais.

Mais quel lièvre! Un a mode substantiel dépouillés observait un missionnaire trop philosophe, une ombre de lièvre, si peu lièvre qu'il change de couleur au gré de l'hiver et de l'été. Gris avec la verdure, il blanchit avec la neige. On n'aperçoit d'abord sur la nappe uniforme de frimas que de petits points noirs qui sont les yeux des lièvres immobiles. Il ne manque à ses inerties que celle desc laisser prendre à la main. Tirer sur lui sera t, outre une sorte de lâcheté sportive, la perte inutile d'un griin de plonib. Il suffit de lui tendre des collets en fil vulgaire et de recourr au stratagème suivant pour éviter que dans sex

quelques convulsions, il les brise

Au heu de fixer directement à quelque pieu la menue licelle disposée en nœud coulant le braconnier du Nord la suspend à un bâtonnet, rattuché lui-même, par une cordelette d'une longueur variable, à l'extré inté d'une perche Cette perche, posée sur la première fourche venue du hallier et destinée à jouer le rôle de levier. d'Archiniède, incline vers la trace du Lèvre sa partie la plus légère, et la maintient en cette position grace à la cordelette, qui s'enroule à un arbrisseau soigneusement ébranché L'extrémité du bâtonnet opposée à celle qui soutient le lacs sert de cran d'arrêt. Le hèvre passe, se prend, décroche le bâtonnet la cordelette glisse le long de l'arbuste, et la perche se lève, emportant son fardeau. Le colleteur, passant, le lendemain, avec sa hotto-carmer, verra se balancer doucement la foule des lièvres pendus dans sa tenderie. Toute l'année, les mêmes lacs, les mêmes perches — brimbales — s'abaisseront et se lèveront au même endroit sûrs de leur proie. ai grande est l'affluence des lièvres et si incroyable leur insouciance du danger

Gependant le lièvre du Mackenzie ne se mange guère qu'au temps de la famine Mais la famine a-t-elle jamuis déserté ce pays? Les époques redontables sont celles qui suivent la migration septennale. Chaque septième année, en effet, les millions de lièvres disparaissent ensemble et tout à coup Sans doute tant de rongeurs auraient-ils bientôt détruit les forêts elles mêmes, ai la Providence n'orientait leurs légions vers d'autres lieux ou vers la

mort. Ils périssent sur place en grande partie. Les autres s'en vont. Mais comme cet exode s'accomplit durant quelque nuit de tempête, et que les profondeurs lointaines des bois sont restées jusqu'ici inexplorées, personne ne sait si c'est pour vivre encore ou pour mourir à leur tour La génération suivante ne paraîtra que trois ou quatre ans après, pour se multiplier, publiler, et disparaître encore

La chair de notre lièvre, maigre à l'extrême, comace parfois, ne connaît d'autre saveur que celle du sapinage, son aliment. Deux lièvres par repas sont loin de valoir un rat de la Commune.

-- Je n'ai rien mangé depuis un mois, viendra vous dire un sauvage, rien, rien, entends-tu? Vois comme je fais pitié! Je n'ai plus que la peau

Mais, s'étonne le missionnaire, il y a des lièvres

pourtant.

→Oh! out, des lièvres. Eh bien! appelles-tu cela

manger !

Plusieurs années, où la pêche avait été mauvaise, les Frères coadjuteurs de Providence passèrent leur hiver à prendre des lièvres et ne sauvèrent qu'ainsi la vie des missionnaires, des religieuses et des orphelins

. .

Le roi des forêts canadiennes, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique et depuis le nord des Etats-Unis jusqu'au steppe polaire c'est l'orignal, sorte d'élan au poil rude et foncé au corps trop court et sans appendice caudal, au dos bossu, à la large encolure garnie d'une roide barbiche, au bois caduque en larges palettes dentelées d'andouillers aigus, au muffe allongé de cheval aux pieds de vache, aux pattes de devant si hautes que comme le chameau, il ne peut brouter qu'à genoux l'herbe basse. Sa vigilance, mal servie par de petits yeux myopes, réside, extrêmement vive et farouche, dans les grands pavillons mobiles de ses oreitles et dans le flair de ses narines profondes. Rôdeur de nuit, il passe le jour à l'ombre de quelque maquis, où il rumine

et dort, tenant constamment le nez tendu au vent et l'oreille dans la direction adverse. l'elle est la finesse de son oule que, sauf pendant les tempêtes qui fent craquet toute la furêt. la moindre petit e branche cassée, le moindre bruissen ent des feuilles mortes lui révélent, à plusieurs portées de fusil, la presence du chasseur Aussi l'Indienne s'engage-t-il à sa recherche que les jours de grand vent. Mais il reste encore à meltre en defaut l'odorat de l'alcès, tâche difficile, car l'orignal, comme pour forcer l'ennema qui suivra ses brisces à se placer, un mon ent du morns, dans l'aire du vent, décrit, avant de se coucher. plusieurs cercles tangents, ou une spirale compliquée Une fois sur la piste fraiche, le traqueir s'avance doucement, émant tour à tour l'empreante des pas et les toille-Cette lente marche attentive peut occuper la journée en tière. Mais, à travers les lacis capricie ix du ruminant qui n'a fait qu'aller et venir, des herbages aux boutures « l du Jourré aux mares de vase, con nient discerner l'endro t où commence la volute perfide ? C'est la qu'echone l'inexpérience des Blancs : ils suivent toujours la piste, e laissent saisir par le fil d'air qui avertit la bête let, l'onstant d'après, ils entendent l'avalanche d'une masse qui détate brisant tout devant eile C'est la au contraire que triomphe l'astuce de l'Indien Quittant la trace maiquée, il pique droit en rampant en si glissant comme le chat, évitant jusqu'au frottement de ses vêtements et levant, de temps en timps, la tête parmi les herbes pour voir si, à dix pas de lui, n'apparait pas encore In masse noire tapie dans le buisson. Mais non, rich ne se montre Le chasseur revient alors à la piste qu'il avait abandonnée et scrute de nouveau l'allure des pas Enfin le voilà, son orignal Il son medle. Un Indien ne tire has un fauve couche - ce coup manquerait de noblesse. Il ne frappe pas à la tête non plus ses vieilles superstitions le lui défendent. Il visera aucœur. Prêt à faire feu, il casse d'un bruit sec une pelite branche. Jete en l'air comme par un ressort qui se scrait détendu sous lui, l'orignal retombe aur ses pieds. Le temps d'un éclair encore pour prendre son élan, il reste lé-C'en est assez La délonation retentit et le monstre

s'écrase sur son gite ou, titubant, labouré de balles, il s'abat dans les vingt metres. Un en du sauvage déch re alors la forêt et va d'echo en echo, avertir la femme et les enfants du wigware. Ou bien un feu couvert d'herbage. produit la fume : ge signal S'il est trop tard, ou si le campement se dresse trop foin de là l'Indien ouvre sa bête, prend le cœur et le foie et va rejoindre les siens. Tous, le lendemain, reviendront aux agapes. Simplement blessé l'orignal fuit le plus souvent. Mais il peut se tourner aussi. sur le chasseur et le pietiner sans merci. Un Peau-de-Lièvre de Norman, s'étant approché trop vite d'un orignal. qu'il venant de toucher et qui faisait le mort, le vitae redresser tout à coup, et foncer aur lui Il se mit à grimper dans un arbre, mais l'orignal cambré sur ses pattes d'arrière l'atteignit de ses sabots coupants à trois n êtres du sol le ht tomber et l'acheva d'un coup de corne On trouva les deux cadavres côte à côte.

Nous connaissons peu de Frères qui aient eu le loisir de s'adonner à la chasse dont on vient d'esquisser la tactique ordinaire. Ils se contentent de tirer, tout en naviguant sur les rivières sauvages, les orignaux qui s'y desaltérent. ou qu. s'émouchent en s'y plongeant jusqu'à la tête La chance et i adresse ont fait à plusieurs leur auréole cynegetique Le Frère Marc Leborgne, dans les bois de Liard, abattit, à la passée, deux orignaux mis en fuite par des Indiens maladroits. Un autre jour, qu'il aveit déteté ses chiens pour une halte, ceux ci flairérent la neige et partirent ventre à terre Bientôt la meute hurlait autour de deux orignaux effarés. Le Frère Marc, y courut et d'un coup de lusil tua le plus proche L'autre ayant réussi à briser la ligne des chiens, vint passer près du chasseur qui ne put que lui assener un coup de crosse sur le muile. La crosse cassa et tomba. L'orignal trébucha se releva et revint contre son agresseur. Mais le Frère l'ajusta avec le canon sans crosse et l'étendit à son tour

L'orignat sur pied doit atteindre le poids d'un fort cheval. Depocé, il fournit de 800 à 1.500 hyres de viande dans l'Est du Canada, où les herbes sont plus grasses et les hivers moins longs, et de 300 à 700 dans les régions subarc-

tiques.

L'Indigène met au-dessus de tout la dépouille de l'original Tous se jettent avec une avidité de faméliques sur la proie toute fratche Peut-être jeunaient-ils hier Attendons qu'ils soient rassasiés i Les y voilà, et cependant ils dévorent toujours i Mystère que la capacité d'un estomac indien! Demain ils jeuneront encore Mais que leur importe demain? A chaque jour suffit son plaisir comme sa peine Et le gueulelon recommence de plus belle Béate philosophie de l'homme des bois Le missionnaire ne cesse de lui prêcher la prévoyance.

Il arrive toutefois que le jeune, auquel ils auraient puparer en réservant les restes de leur assouvissement, ne

s'achève que par la mort des pauvres hères

Le Père Giroux, apôtre des Loucheux, raconte qu'à l'époque d'une chasse douze hommes, parmi lesquels se trouvaient les plus adroits, les plus forts les meilleurs de la tribu, moururent avant d'avoir rejoint aucun gibier

Il n'y avait point de lievres cette année là, 1910

En 1906, deux familles Peaux de-Lièvres, tribu voisine des Loucheux, marcha ent depuis longtemps dans l'espoir de rencontrer un orignal. Chacune des femmes était chargée de quatre petits enfants. La faim en eut raison, alors que la caravane se trouvait trop loin pour revenir sur ses pas. Se souvenant qu'il y avait dans les parages un lac poissonneux ils esaayèrent de s'y rendre. Les hommes succombèrent en route. L'une des femmes tomba ensuite, rélante. L'autre ensevelit alors les huit enfants dans la neige afin de les preserver des morsures mortelles du froid et se traina jusqu'au lac, dont elle parvint à casser la glace pour y jeter un hameçon. Une truite se laissa prendre. Ge fut la vie pour les deux mères et leurs petits, qui regagnèrent la Mission, ou le Père Houssais les recueillit.

Comme l'orignal va ordinairement solitaire, et que le chasseur ne le poursuit qu'au moment où la faim menace déjà le camp, les missionnaires ne peuvent guère compter nur les restes de la chasse indienne, à moins qu'ils n'achètent le service de certains sauvages ou metis particulièrement

171

habiles à découvrir les rares bandes de trois, quatre orignaux — on en vit jusqu'à neul — qui se forment à certaines époques dans les sapinières touffues.

Plus précaire encore sera la chasse à l'ours

L'ours gr.s ~ grizily ~ des Montagnes Rocheuses, comme l'ovibos ~ bouf musqué — de la Terre stérile, symbolise la férocité implacable. Il fonce sur le passible piéton aussi bien que sur le chasseur. C'est pourquoi personne ne le recherche. Tel grizzly atteint de plusieurs balles au cœur ne mourut qu'après avoir écartelé son homme.

L'ours blanc, dont la chasse n'est pas moins périlleuse

habite les plaines de neige de l'océan polaire

L'ours noir, qui se rencontre dans tous les bois de l'Amérique du Nord, ne cherche à se venger que lorsqu'il ne peut fuir ou qu'il croit ses oursons menacés. Il se confond si bien avec la feuillée sombre qu'on ne l'aperçoit que trop tard pour le viser. En deux bonds il s'éclipse. Le decouvrir, l'hiver, devient plus malaisé encore, car durant cinq ou six mois, il reste blotti, comme la marmotte, en sa bauge de branchages. Endormi « dans le lard de sa fortune faite » et protegé par son abri qu'il a rendu semblable à l'entourage, il n'a pour le trahir que l'imperceptible ouverture qu'entretient son haleine dans la voûte de neige

Le Père Roure nous a parré que, voyageant avec Monseigneur Clut de Rae à Providence ils s'arrêtérent, un après-midi pour la « tasse de the ». Le bûcher liamba et l'eau chanta dans la chaudière. Tranquillement les misamonnaires savouraient le rafraichissant breuvage tout en se chauffant les pieds à la flamme qui tombait, lorsqu'ils vicent les tisons rouges remuer un peu puis davantage pius se soulever, puis se disjoindre, puis sécarter, pour laisser monter, sous leurs yeux sideres, un niuseau, une tête, des oreilles, un buste noir , un ours énorme, qui, croyant sans doute le printemps revenu, venait voit ce qu'il en était. Les missionnaires savaient comme tout le monde que les ours nors sont toutes dents et toutes griffes su sortir de leur repaire tant qu'ils n'ont pas repris foules les fontions normales de la vie. Aussi décampérent-ils incontinent.

C'est avec le mois de mai que s'eveille l'ours qui ne fut point trouble. Affame, il court aux petites rivières, dégelées les premères, et où les carpes montent déposer leurs œufs. Là il pêche à grands coups de pattes

Le Frère Marc prit au piège une vingtaine de ces ours printaniers autour des ruisseaux du ton bent dans la rivière des Liards, sans prejudice de ceux qu'il tua chemin faisant, à coups de fusif Comme le poisson gâte s'il n'est pas « de nos seigneurs les ours le manger ordina re », constitue néanmoins à leur goût le mets le plus exquis, le Frère Marc faisait dégager à quelques carpes un relent d'acide sulphydrique et les placait au milieu d'un cabanon en branchages dont il avait garm l'entrée et la sortie de deux larges collets en peau crue et tordue d'orignal. L'opération se simplifia lorsque la mission eut les moyens d'acheter des mèges à palette

A l'automne, c'est dans les clainères chargées de baies sauvages, airelles, bluets et framboises, dont Martin est des plus friand, que s'opère la capture. Les ravages d'un ours pris au piège par la patte rappellent la dévastation

creusée dans le sol par un obus de guerre.

Le gibier à poul le plus nombreux et le plus savoureux, le plus digne aussi de tenter les « Nemrods » du Nord serai» le carrbou

Le cambou n'est autre que le renne de Laponie. Dans nos grands steppes polaires, qui lui offrent la mousse de leurs rochers, il va en troupeaux annombrables. Il passe son été sur le tapis spongieux desbords de l'océan G acia Traversant ensuite la Terre sterile, il se réfugie, pour l'haver dans la lisière des bois, où il trouve encore le lichen

Le Père Turquet I nous a trace I homenque description de ces légions nomades, dans l'une des phases de leur migration et raconte l'accaeil qui parfois les attend sur la rive qu'elles « implorent ».

Les Esquimaux, que je visitais, avaient décidé de se fournir de vivres pour l'hiver : Ils m'invitérent au speciacle de cette chasse al célébre. C'était à l'automne. Le carsbou pressait sa marche

et cherchait les détroits pour traverser à la nage.

Signles entre sueut du lac la terre en est toute couverte posfue comme facul les Mon pass. Immabiles le cou ad age le near any vehiculty nervocable by the so rules therefore I had our passing out to purall suspent of the southeast les white is but tipo des deja unit passe tabil de families aun unitralises. Il hossie Up monscripts or good as et limites les lates se re-tress no ansièce so a characters are to a vestion butter a vest seem to visit the most he I sen Il avance lentement e par nulle d'train vous unt les yours three our bit pay in he being energe. Scarrete Uil position? Before Uil brus pen ent to lete? I he positive generale com are de le miege Mais o pe se dos etres ils ressentier l'en etc. settes les sha intre les autres tête basse et lan en au gabie bonsfain postured no le ... Contement et en etc. et fête la telet parties en rices fans la product d'unidoes et la prela de expetit les inomdoes move entrole but rear to a competition thanks tille et filte, springs in it fes en ha fatte en ment de fant emineanant is casable of melacier O liquising transing quatro top angle we details fill do the evang to not ent Legade legale la recentration le la laboration ordination. for pose to choose so perfect the ment of each test be signal

Acres epite her at the transfer to lead order to the epith present and established to the present the transfer leaders to the holder to make the present established to the control of the

sable qui soudain s'est élevé

the est ment of "I comply bit do to despate A main apercebet the que we have entire et al. dessert to make de contrelettes as acres see en in me tem, so a reason of example I but done for rent furioux, où coule, ce semble, une avalanche de roches

Place also will be release to a maderice to river former descriptions page for more care acceptance of some limits. Description of terms lies of more for any property of the property of the care of

Mars le rigasse e deju les nomentols des canada sun micento el vont de charace de certo en honger la lobe de certo comme qui pertituir as en riges d'un knométre le ione. On ne sacra t des rires

ce qui se passe alors.

on re r ' as so be right a culto that are resulted constant on the results are resulted and the results are resulted and the results are resulted and the results are results and the results are resu

there against osat se retiger er outee aca fait les agresseurs, as seolement il pour ait in gre comme l'exempt in la brech on securi bierit le Mich non il ne sait in être traide au point de un pour siretre mechant meme pour se defendre. C'est qu'il constitue

Configurations de segment que le protest aussitét contre l'abstincte aixent e manuer et sur par le beurteut aussitét contre l'abstincte aixent e manuer et sur libration le mort le entre le carrier au le les rancles sur les sur les rancles sur les sur les rancles sur les sur les sur les rancles sur les sur les

for these parts to be transferred per desprise a range of expense there a tange were people at the terms A and they be there as the formers depended as a reserve of the few to the tange of an interest to a demonstrate and the expension of the expense of the exp

de les décimer, j en conviens. Mais la réalité est que du lac Ennadaye, où je résidai l'été dernier, jusqu'au lac Carlbou plus de mille kilomètres), je ne vis, à mon retour en novembre, que caribous et pistes de caribou, et je ne rencontrai qu un seul sauvage campé sur le parcours de tant de milliers de traupeaux

Les grandes chasses de l'hiver, moins copieuses que celles de l'été, s'opèrent à l'entrée des bois où la ruse des Indiens attire les troupeaux, en balisant la neige sur les lacs congelés

Trois missions seulement de l'Athabaska-Mackenzie se rencontrent sur le passage habituel du cambou Notre-Dame du Rosa, re au Grand Lac de l'Ours. Saint-Michel de Rae et Notre-Dame des Sept-Douleurs à l'extrêmité est du lac Athabaska

Le plus renommé de nos chasseurs de cambous fut le Frère Josso

— Tu tires comme un sauvage, lui dit l'un des Plats-Côtés-de-Chiens de Ree, parmi l'esquels il passa dix-sept ans

Sa force d'Hercule et son calme de Breton le sauvèrent un jour d'une mort imminente. C'était le canard qu'il chassait alors. Tout entier à suivre du regard une volée qu venait de s'abattre sur un étang, il s'approchait, à travers la brousse, lorsqu'un grand ours se dressa devant lui et lui piaça les deux pattes sur les épaules en grognant de colère Cles an maux, le Frère en était averti partagent d'un seul coup le thorax de leur victime. Au bout d'une minute — de moins sans doute les secondes parurent interminables —, l'ours descendit et reprit la forêt

 Si tu avais fléchi un peu expliquérent les Piats-Côtés-de-Chiens, ou remué de quelque façon, ou seulement

respiré, tu étais fini !

Le Frère Josso fut souvent le pourvoyeur du Père Roure par ses heureux coups sur les cambous. A défaut des loisirs qui lut eussent permis de quitter la mission pour aller s'établir de longues journées à l'affût, il pratiquait, sûr de lui-même, ce que les Canadiens appellent la chasse fine, chasse ouverte et loyale. Le chasseur se montre en pleine surface du lac. Le cambou, curieux de sa nature, et con-

fiant en la finesse de son odorat, vient vers l'homme, mais en décrivant un cercle qui le placera dans la direction du vent. Au chasseur de juger le moment où il va être senti car sa balle ne sera pas plus rapide à frapper que le camboi, à se lancer dans sa fuite. Le Frère Josso torait rarement en vain. Si au beu d'in seul cenne, c'est une bande qui survient, l'habilete du chasseur consiste à laisser en paix les chels de file, cur, ceux ci passès, une montagne de corps n'arrêlerait pas la reste du troupeau.

Au lae Athabaska, chez les Mangeurs de Cardous, un gentil petit Frère à qui l'on ne préterait pas de dessein belliqueux — et à bon droit — le Frère Vincent Cadoret, de Bignan, est devenu l'émule du Frère Josso Sa vivarité à ajuster le cambou et à en briser la course n'eut d'égale que celle qu'il mit un jour à se jeter dans la rivière des Esclaves Occupé, avec le Père Borquené à extraire d'un promontoire les pierres destinées à l'eglise Sainte-Marie de Fitzgerald, il vit descendre sur lai une « degringolade de ces pierres » détachées du som jet, sous un trop grand effort du père Borquené. Le seul parti étant de se lancer à l'éau, il le fit

Le Frère Vincent vient parfois du Fond du Lac Athabaska, sa résidence, prêter main forte aux pécheurs de la Nativité, à l'ouest du même lac chez les Montagnais Comme c'est en même temps l'epoque des imblions d'oies sauvages, qui retournant des bords de l'oréan thicial au pays plus chaud de leur hiver, s'arrêtent pour se reposer et s'engraisser maints tournais d'adresse et de succes se tiennent entre le Frère Tugdual Mousset, le chasseur attitre des oies et son invité, le Frère Vincent<sup>1</sup>.

ré me dit

I Voice comment digr Grouard, dans le magnifique cuvrage, tres about damment illustro, qu'il vient de faire paraltre, sous le têtre. Souvenire de mes S-sante uns d'apostolat deux l'Albidostie Muchinité et que loute la presse le France et du canada lou e de par la recommant le repointe l'événement qui détermina la vocacion du Frere Vigent cadoret, page 390

met tique détermina la vocación de Frere Viccent d'adoret joure 390.

Le passarune partie de l'éte 1365 a parco con les parcesses la Morishan et à donner la confirmation à plus de 2,500 et fants. Ante lieus in de der que pétats grandement éd de de voir la follet le de ces bons Bret las à seurs devoirs religieux ? La 1 vinc Providence de fournissait ainsis occasion de laire appel aux âmes de bonne vo onto qui vou braient se consacrer au service de Dieu dans nos missions. Mes parce es tro ivèrent la ôcho daes plus d'un cœur. Un dimanche, je prècha a dona l'églige de Bignan. Après le niesse, le cu-







Anna or to him age table being





Los borres obtained to feed adaption of a session to the feed of the session of the feed of the session of the



Так до годин и Выпроскиот пруга а д Мак 1800г г. геспи том и получа и Рож













Lorsque la chasse à l'orignal ou au caribou apporte l'abondance, durant l'été le missionnaire peut en apprêter les dépouilles à la mamère indienne et en faire de la viande sèche, de la viande pilée, du pemmican trois formes qui conférent à la venaison du Nord l'incorruptibilité des

monues de l'Egypte.

La plande seche s'obtlent en étalant sur des perches horizontales des tranches larges et fines dépouillées de leur graisse Trois jours de soleil suffisent à lui donner la consistance du cuir Une fumée entretenne sous l'échafaudage-séchoir éloigne en même temps les mouches noires et impregne de toutes parts les appétissantes grillades Légere facile à briser, anon à mâcher, substantielle, la viande sèche formera la reserve des longs voyages. Un seul mets lui sera préferé. La langue sèchée et fumée de cambou

La erande pulée pulvérisée, fine comme la prise de tabat.ère, n'est autre que la viande sèche, martelée entre deux pierres. Elle se transporte dans des vessies chamoi-

sées de renne ou d'orignal

Le pemmican (du cris pemmi-can graisse viande) est le melange à parties égales d'une viande pilee nullement cuite et d'une graisse fondue graisse ordinaire pour le peminican commun, moelle tarée des os pour le pennican de luxe. Les raffinés ajoutent à cette pâte une poignée de raisins de corinthe. C'est ce que le Père Roure, en souvenir sans doute de sa Lozère au Roquefort veine, appelait le « fromoge du Fort Rae ». Le peminican, qui conviendrait

I at mic ak qu'une quête à vous offrir, voulez-vous venir avec moi dans une meison du bourg

It me con linest chez M. Cadoret. Your trouvons ce brave homme avec se femons at Lucy sax entants, too s gargens et trois files, tous déju grands bace, Monse greez, ceux que veulent vous surve dans vos missions comment? in err que toute la famille 7 Mais le père et la mère con-

wentent-lis à un si grand sacrifice ?

Le bon M Cadoret répondit

Si le bon Dieu les appelle, que un sainte volonté soit faite

- Et la meman, qu'en pense-t-elle? Elle aut., m, gré la lou eur n'ev table de la séparation, acceptant la vosentart a misser partir tous sea enfants pour les Missions tonia te Deant

N'est-ce pas admirable?

Je ne voulus pas cepondant abuser d'une telle générosité. Prenant l'avis da bor, pastear i fit ace le que trois seu ement, an gargon et deux " lles part faient avec into ette année. Ce garçon est maintenant un excellent Frère, et es deux filles sont devenues des rengistasse dans la communauté des Somirs Grues >

peu à « l'homme de bureau », est le ragoût nutritif par exceilence de l'homme du Nord, coureur-des-bois, sauvage ou missionnaire. Gelé dur, il s'attaque à la hache, le soir au bivouac de la belle étoile. Libre à chacun aussi de diviser sa ration en plus petits morceaux qu'il emportera dans sa besace, et qui lui donneront, sur la route qui défile, l'illusion de gruger un fortifiant bonbon.

On se tromperait si l'on considérait le Frère coadjuteur comme chasseur de profession avec tout l'intérêt qu'évoque ce noble terme. Nonmons-le exactement chasseur aux dépouilles. Tel est son lot ordinaire, sans poèsie, ne comportant que le plaisir : incomparable il est vrai de songer qu'il est le pourvoyeur de l'œuvre de Dieu

L'indien, qui fait le coup de feu pour le missionnaire débite en quartiers son original, son ours, son renne, et, avant d'aller prévenir le Frère, recouvre cet amas de troncs d'arbres aussi enchevêtrés que possible. C'est la cache à l'épreuve de la dent des loups, des lynx des renards, mais

point, helas I du carcajou.

Le carcajou — nom attribué par les coureurs-des-bois au gloulon, anglais volverine — est le plus lâche, le plus rusé et le plus malfaisant des êtres connus dans le Nord canadien. Si malfaisant qu'on le voit accomplir toute-les dévastations in aginables, si lâche qu'un lièvre le met en fuite, si rusé qu'il déroute tout chasseur et que rien ne dépasse la réputation du rare Indien qui parvient à le prendre il fouille la neige jusque sous le piège qu'il pressent, le détend d'un coup d'épaule et mange l'appât

Mar Taché, dans son Esquisse sur le Nord-Ouest nous

en a fait l'intéressant portrait.

Le carcajou, de la familles des plantigrades est le fleau de nos torêts et la désolation des chasseurs. Le la grosseur d'un chien de moyenne taille, il accomplit des œuvres de destruction qui exigent une force et une babilete qui semblent souvent labuleuses. Il dérobe et cache dans la neige ou ailleurs, non seulement des abrients mais des natensles, et jusqu'aux lourdes scies de long en usage dans le pays. J'ai vu un jour un de ces tours d'adresse qui m'a bien surpris Mes compagnons de voyage, venant a ma rencontre avaient laissé en dipôt un tusic à deux coups et un sac de provisions qui devait servir à notre retour Connaissant le danger que couraient ces objets, ils les avaient, co semble, mis en sêreté Le fusil avait

été encaisse avec efforts entre deux troncs d'arbres très rapprochés. une longue percae, places en truvers sur deux ari res gloughés, reçut le san de provisions. A notre retour notre surprise fut excitée par la maint re dont le carcajou à clatt joue de noire non seulement d'avait grampe dans l'art re-mais il avait marché sur cette perche (nible et flexa le qui semblait mespat le de le porter, et était allé couper la carde qui rétenuit à cette pen he le suc de nos provisions qual avait devorces gas, slees on enfouses page le tusti avast dos seu "pres de longues recherches, nous trouvâmes si abord son lourreau fait en cuir qui una t ete enlevé de l'arma et cache sognessement, puns, dans une autre direction, à une plus grande distance, le fasil lui même, place sous un tronc d'arbre, des leuilles avaient eté jeters par dessus le fosti et remuées jusqu'à une certaine distaine, comine pour cacher les traces de I halitle volcur. Nous autions cru à l'ouvre d'un homme, su la solt. tude profunde de la turét ne nous avait pas forcés a reconnaître le fuit du carcajou, dont la giste était part out dans le voisinage.

Si l'habilete du carrajou foi manire quelquefois le succes, soirt un fait qui prouve que sa molice peut être punie. La sauvage avait laisse sa loge sar a personne pour parder les objets qui s'y trouvaient. La carrajou pénetre toentôt dans l'habitation deserte sort tous les objets un à un, et sa les cacher a droite et à gauche même à une grande distance. Il ne restait plus qu'un sac de poudre. Le carrajou a en saisit le cache dans les cendres du foyer, quelques charbons non éteints l'rûlent bientôt le sac et provoquent une explosion dont le coquin est le 4 remière victime, puisqu'elle l'étend mort sur place, jetaist de droite et de gauche la cervelle du réceleur

## Le Père Petitot complète ces détails

Lorsque le carea,ou a autisfait sa faith, il cache en différents androits, sous la neige, ce qu'il n'a pu devorer pais il soulle sea sachettes afin d'en soustraire le contenu à la dent des autres car massers. Buffon l'appese avec raison le vautour des quadrupédes et les Flancs-de-Chiens le frère du Diable.

Toutes précautions assurées, autont qu'il se peut contre les dépréditions du carrajou et des autres puleurs suuvages le chaescur prend le chemin de la mossion afin d'indiquer l'endroit de sa cache — à des longues journées de marche souvent — et toucher son salaire

Le brère attelle alors ses chiens, et s'enfonce dans les bous

Une idée des souffrances que peuvent entraîner ces expeditions aux vivres, nous est laissée dans quelques lignes du Père Ducot

Il y avait longtemps que nous n'avions vu de visade freiche Quand nous fûmes bien lassès de ce jeûne. In Providence nous envoya un petit orignal, c est-à dire environ 300 livres. Cette au baine nous coûts et er en peines et en fatigues. En effet il fallut neuf journées de course au Frère Jean Marie pour l'alter chercher et l'amener ici, par des chemins abominables et un temps des plus pltoyables. Un jour la neige se mit à fondre, s'attachant au tralueau et encombrant le chemin 7, s pieds du voyageur en étalent treinpés. Puis, d'un couj, le thermomètre passa à 37 degrés centigrades au dessous de zero avec un vent atroce qui grant le Frère pendant le jour et l'empêchait de dormir pendant les nints. Le matin, it prenait l'englee en ess' yant de foire du leu. Aussi est-d'rentré ici à bout de forces, tombant de sommeil

C'est peut-être vers la fin de l'hiver que se font les chasses aux dépouilles les plus fréquentes époque des sautes meurtnères de la temperature, de la glace qui se pourrit et des mirages qui trompent.

On dit que la glace se pourrat, lorsque sous les rayons déjà perçants du soleil, elle commence à se désagrèger et offre comme une surface continue d'aiguilles acérées. Le Frère, au moment de s'engager sur fes lars, chausse ses chiens, afin de préserver leurs pattes, avec des morassins de to le ou de peut de reune. Ses coursiers lui rendent un regard de reconnaissance.

Les errements des nucreus pourraient être fatals aux Frères que la pratique des voyages n'a pas encore habitues à la topographie réelle du pays. Les anciens euxné es s'y lassent décevoir parfois

Le sont les couches froides et chaudes de l'atmosphère qui se deplacent continuellement et refractent la lum ère comme les prismes d'un kaléidoscope. Les distances se bouleversent en des courses affolées. Telle tle toute voisine, recule à l'horizon. Le rivage ordinairement invisible. s'approche tout à coup à la portée de la main. Les forêts se levent et s'abaissent, se doublent même des futaces dont les racines se trouvent en l'air touchent de leurs têtes celles que l'on connaît. Voici les caps qui se dressent, l'un en face de l'autre, se regardent, semenacent, s'arc-boutent comme des mâchoires prêtes a s'entre-dévorer. Les glaçons ensoleilles s'agrandissent comme des iecbergs et flamboient comme des rubis. Telle loge indienne, cachée derrière des monticules et des bois la des journées de marche, apparaît soudain dans les airs tont près de vous, avec son tranquille panache de fumee et ses hôtes d'alentour. Un renard errant au bord opposé du lac prend la taille d'un mastodonté. Les contes persans eussent trouvé dans notre Nord tourmenté par les premiers effluves du soleil polaire l'inspiration de scènes étranges en des palais de glace.

Le Frère, qu'on attend à la mission, avec sa charge prévieuse se hâte à travers ces obstacles irréels, demandant à son bon ange de le guider toujours. Heureux — car c'en est aussi l'epoque — s'il n'est pas atteint jusqu'au fond des yeux par cet effroyable mal de neige que nous avons décrit ailleurs.

Si les missionnaires sauveurs des âmes s'étaient livrés au commerce nous serions loin d'avoir fini de raconter leurs chosses. Gar les neiges de l'Athabaske-Mackenzie entretiennent les plus riches peileteires du monde.

« Ces fourcures sont celles du castor, des ours noir, brun, gris et blanc, des renards de toutes couleurs, jaune, bleu, croisé, argenté, noir du lynx de la martre, du bison, de la loutre des loups blancs, gris et noir du glouton ou carcajou, du pekan, de l'hermine, du bœuf musqué ou ovibos, du morse, des phoques soyeux et marbré, de l'ondatra ou rat musqué, enfin du cygne-trompette, de l'eider et du grébe »

Inégalement disséminées aur l'étendue du territoire subarctique, ces varietés dotent chaque district de quelques

especes précieuses.

Dans les commencements, jusqu'en 1867, date où expira le monopole de la Compagnie de la Baie d'Hudson pour le commerce des fourrures, c'eût été aux yeux de l'Honorable et très susceptible Compignie un cas irrémissible de lèse-droit qu'un missionnaire achetât ou vendit une peau d'animal Même lui faisait-on parfois un crime d'employer à son propre usage ou d'offrir à quelque bienfaiteur une dépouille qu'un sauvage lui donnait

Depuis la cessation du monopole, les concurrences se sont jetées de plus en plus avides et nombreuses sur le

but,n du Nord.

Quant au missionnaire, dont la vie se donne sans partage au soin de son bercail et aux travaux indispensables à sa subsistance, il ne put ni ne daigna janiais tourner vers les fourrures une activité que réclamaient les charges de sa vocation apostolique. Cependant si, dans les pièges qu'il tend parfois sur le chemin de ses travaux ou de ses courses, il trouve quelque soyeux captif, c'est encore pour le bien des #mes qu'il en emploie le prix

Le Frère Olivier Carrour, célèbre pécheur, voyageur, jardinier, de Notre-Dame de la Providence où il résida de 1875 à 1914, apporta plus d'une fois, au retour de ses visites à la forêt, soit le repas du tendemain, soit le doux vêtement de quelque renard. Petit, mais trapu, solide, —Breton, de l'ait —, il épaulait ferme son fusil à baguette, plus grand que lui-même, mettant son bonnet sur l'œil gauche, incapable qu'il était de le fermer seul et n'ayant en personne pour lui demontrer que le veu chasseur doit viser les deux yeux ouverts, et le coup partait abattant presque infailliblement au vol son oie ou son canord aussi bien que l'ours et le cert des bois. Mais son art consomné fut de placer ses pièges. Il n'y cut que le carcajou à n'y jamais donner.

Ge ne fut pourtant pas le Frère Olivier, mais le Frère Leroux du lac Athabaska, qui eut l'honneur de faire parvenir aux pieds de Léon XIII, le 18 octobre 1898, la plus riche des fourrures connues, celle d'un renard noir.

Mgr Grouard vicaire apostolique d'Athabaska-Mackenzie la porta lui même à l'auguste Pont fe, dans une il émorable audience que le Prelat racon a ainsi a ses missionnaires.

J'entral ensuite dans le détail de la vie des indigénes, noma des vivant uniquement de chasse et de piche. I abordat la question du commerce, des échanges, des forts établis par la compagnie de la Baie d'Hudson et ou les sauvages apportent des fourrures. Enumération des annaeux dont la fourrure a , lus ou moins de valeur, pour arriver au renard noir que je voulais offru. Je racontai comment le Frère Leroux avait tué ce renard, les negociations d'apord entamées avec un docteur protestant, qui voulait lacheter pour un beau fusil et bien d'autres choses, enfin la généreuse abnégation du docteur, qui s'écrait en renongant à ses prétentions sur le renard noir

Eh bien i puisque c'est pour la Pape, vous direz au Pape que je renonce à mes droits en sa faveur

Léen XIII fut visiblement touché :

- Vous lui direz que le Pape le bénit, lui et sa famille, et que

197

In benediction du faje lui jortem bonheur. Vous m'apportes

cette peau de renard?

The très Saint-Père, et je serat heureux at vous daignes serept rette arange test peu de chose mais c'est ce que la pauvre pays du Nord a de plus rare et de plus précieux

- Oh 1 je l'accepterat avec plaistr l

e X riggs Ix as so In that we added Its your receiving selection was being a large so In that we added Its your receiving sutre being the selection of the sele

ver de vous renseigner sur nos missions

The control of the state of the

- Vous allez rentrer en France et vous reposer un peu ?

el d'exhorier les séminaristes à se dévouer à nos missions.

Vous voulez les emmener avec vous dans votre pays?

Pes unue l'atenut! Je les creets d'abord à entert dans la Congrégation et à se faire Oblats

Cestie .... De lit e Pape in avez que des Oblinta ... Ich bien. !

Et cette peau de renard? Je veux la voir

It is a compared to the true to the person of the ecompation to the act of the true attended to person and bank. Person belle fourture qui lui fit grand plaisir

Je la gardera: pour moi, dit-il, en la careasant

I I address at he parties as a fire Personal to Compart le plus pres-

Visit Single Paragraph of the State of the S

Acques de se de 1208 Sout l'écrort avec l'accord bionseillent

que vous me faites, comment ne serais-je pas joyeux?

It is common a conversion a good deserted que le Pape te mais utre es e un de a d'in a le très grande de locc cet autini, de la man ère d'in tent la ce es ai pe foi la momique d'i monard la sent la pat toute qui se dels qui appres le toutre, ra le la cile (t.) en la sential des qui lapres le toutre, ra le la cile (t.) en la sential des que les mes grates, rist de la sensitata la relegio de la sential sur ses traja dans ses relegio de la sential sential de la caracteria de la cile que foi sant mittre relard plant la la la celegio de la celegio de la sential de la celegio de la sential de la graves affaires qui la sential de la cile participa de la sential et les graves affaires qui la sentegent continuellement.

direz à vos missionnaires que le vieux Pape les bénit,

repeta t-il encore pour finir-

In quitte it to the object may be Someons Pointife je no was que no préce au cour et sur les lèvres. Oue Notre Seigneur me require aussi bien que son Vicaire? Je ne demande mon davantage?



## CHAPITRE VIII

**ଵ**ଳ ବ୍ରତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟର ବ୍ରତ୍ତର ବ୍ରତ

## Pêcheur

Nourrevers des « grandes missions » — « Donnez nous notre poisson quotidien » — Mgr de Mazenod, Mgr Grandin et le brochet de Marseille
— La plehe de l'été — Le Frère Hémon — Ses souvenirs — Le
pêche du printemps — Le poisson sec — Lettre du Frère Olivier, —
La plehe d'autonne « Le cri des grues blanches » — Conditions
d'une bonne pêche — Romans d'aventures . — La protection de sinta
Joseph — Un 18 octobre au lac Athabaska, — Entre les écuelle —
L avenue merveilleuse, — Le Saint Gobriet sur l'étôt du Grand Lac des
Esclaves — Le poisson d la pente — 15 000 kilos sur le Prère William —
Limites du « jaisandage » — La pêche sous la glace — Saucetage du
Père Duport par le Frère William — Un 16 novembre, — Pêche
à l'hameçon — Le Frère Migre et la crevasse — Lundi de Pâques 1818
— La pêche au litei sous la glace — Pour l'amour de Oleu.

Ce chapitre devrait s'ecrire en lettres d'or parce qu'il lui revient de raconter l'effort incomparable du Frère coadjuteur dans la fondation et le soutien des œuvres les plus magnifiques de l'Eghse au pays des neiges et d'illustrer cette pensée de Mgr Faraud, premier vicaire apostolique de l'Athabaska-Mackenzie:

Le jour où nos bons et vaillants Frères viendrasent à nous manquer, nous n aurons plus qu'à fermer les portes de nos orphetmats, hôpitaux, hospices et à renvoyer aux horreurs de l'abandon au fond des bois tous les malheureux que nous aviens sauvés.

Pensée que Mgr Grouard, successeur de Mgr, Faraud reprenant en ces termes '

Nos chers Frères sont les pères nourriclers de nos missions. C'est une vie très pénible que la leur, mais rien ne les arrête au milieu des neiges et des vents, parce qui le savent que les Sœurs de charité, leurs orphelios, leurs vieillerds et leurs malades comptent eur eux comme aur leur seconde providence

Les résidences, que nous dénountions petites missions, du fait qu'elles n'ont point la charge des établissements de refuge et qu'elles envoient leurs propres m sércur aux grandes missions, pourroient durer peut-être, même privées du dévouement de nos coadjufeurs, à la condition que le missionnaire, au détriir ent de son saint ministère, y dépense ses journées à se défendre du froid et de la faim

Mais les agrandes missions apourvues d'orphélinats, d'écoles, d'hôspices, d'hôpitaux, de d'spens ares, comme celles du lac Athabaska du Grand Lac des Eschaves, de N. D. de la Providence, répétent encore au Frère dévoné avec la même vérité que Mgr Faraud il y a cinquante ans Oculi omnum un le sperant : C'est en vous que repose toute notre esperance.

. .

Le Prère Marc avait enseigné le Notre Père a un rude néophyte de la rivière des Liards. Au bout de quelques jours, l'Indien ayant réflèchit vint revoir son maître.

Frère de l'Hombie de la Prière, j'ai quelque chose

à te demander.

- Parle Le Frère de l'Horume de la Prière t'écouce

— Tu m'as explique qu'il fallait dire » Celui qui a fait la terre » Donnez nous aujourd'hui nobre pai « quotidien »

- Eh bien?

— Eh bien I je voudrais savoir si on ne pourrait pas changer un peu cela sans que le Puissant Bon ne se fâche Du pain, avec des grands yeux vides ou bien presse tout plat connie de la galette c'est bon pour les Visages Pales Nous autres aussi nous l'aimons bien. Mais il y a quelque chose de bien meilleur pour les Dénès et où il y a bien plus de force, c'est l'orignal. Alors, est-ce que tu me permettrais de dire : « Donnez-nous aujourd'hu notre orignal quotidien? »

Trahil sua quemque voluptas Chacun se parle à ce qu'il aime Les nussionnaires du Mackenzie ent durant près de quarante ans prie « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » sachant qu'ils ne pouvaient attacher à cette divine demande que son sens strictement spirituel,

**Burnature!** 

Es mangent désormats le vrai pain, palpable et blanc, de

191

nos tables d'Europe Grâce au perfectionnement des transports, drâce surtout aux aumônes croissantes des âmes charitables, les vicaires apostoliques peuvent leur procurer ce pain de chaque jour. Mais la réserve en est encore limitée. Et la faim épuiserait vite la huche du missionnaire

Encore moins faut-il compter sur l'orignal lours, le

caribou, le lièvre même. Nous avons dit pourquoi

Une seule prière peut être formulée toujours sans tenter Dieu

- a Donnez-nous aujourd nut notre poisson quot.dien !»

Le poisson abonde dans les eaux du versant arctique, Il est var.é Il est riche Il est délicieux. En voici un témoignage auquel chaque missionnaire ajouterait le sien

Mgr Grandin, l'Evêque pouilleux de Louis Veuillot, personnification de l'humilité, de la mortification, du zèle, et dont la cause de béatification est proposée depuis plusieurs années, venait de recevoir, à Marseille, des mains de Mgr de Mazenod. Fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Linmaculée. la consécration épiscopale II avait trente ans Mgr de Mazenod ne pouvait se rassasier d'entendre le « fils de son cœur » auquel il avait tout donné, depuis la tonsure jusqu'à l'épiscopat, et qui lui revenait des régions du Pôle à une époque — 1859 - où tout y était en ore sauvage avec des récits semblables à ceux des temps apostoliques. Il s'amusait, tout en s'édifiant, à voir son missionnaire manger le pain, qu'il n'avait plus goûté depuis des années, et dont on lui doublait adroite nent les rations

· Que c'est bon, Monseigneur, disait le jeune évêque !

Si vous saviez !

La veille du depart de Mgr Grandin pour ses missions, l'Evêque de Marseille convia au diner d'adieu des nolables de la ville avec plusieurs prélats et un nombreux

clergé

On a appele Mgr de Mazenod le grand pénitent du xixe siècle. Il cut été difficile d'être plus mortifié que lui, et ses fils attendent le jour ou l'Eglise, proclamant la grandeur de toutes ses vertus, le placera sur les autels. Mais il n'oubliait pas que Noire-Seigneur avait honoré les noces

de Cana, et qu'il est juste de faire quelquefois au corpe la part des joies de l'âme. La charité fraternelle, qu'il inculqua, comme marque spéciale, à sa Congregation, et qu'il devait lui laisser pour testament, sur son lit de mort, régnait, vaste et exquise, dans son grand cœur.

Rien ne manqua donc à ce dernier repas. Un cordon

bleu spécial avait été mandé

Toutes les langues étaient déliées, et les agapes marchaient au mieux, lorsqu'apparut, « en pompeux équipage »

un brochet fumant, doré, odorant, splendide

Mgr de Mazenod, qui l'avait soigneusement commandé, eut son sourire le plus satisfait. Ce plut allait faire tant de plaisir au pauvre évêque, qui en était toujours à gru-

ger son malheureux pain ...

— En bien! Que ferais-tu, Satala, lui dit-il, en montrant le brochet. Satala c était le titre in partibus infidelium de Mgr Grandin et Mgr de Mazenod qui était dell'ancienne noblesse de France en avait conservé pour ses intinces le tutoiement d'honneur, que ferais-tu Satala si on te présentait un jour dans tes missions un poisson comme celui-ci?

Le bouche déjà ouverte pour applaudir à ce qu'allait répondre l'évêque des sauvages tous les convives attendaient. Mais la réponse n'osait venir

- Allons, allons, encouragea Mgr de Mazenod, ne crains

pas! Que ferais-tu?

Eh bien i je le donnerais à mes chiens.

— A tes chiens? A vos chiens? firent, pêle-mêle, toutes les voix comme si l'on avait ir al coir pris. Un brochet de Marseille? insistèrent quelques-uns.

Oui, à mes chiens, continua candidement le prélat;
 et je ne suis même pas certain qu'ils envoudraient toujours

La stupéfaction de l'assemblée ne diminua pour faire place à l'admiration et à l'attendrissement, qu'à mesure que l'évêque missionnaire expliqua ce qu'il en est '

— Chez nous, le brochet, meilleur encore que le vôtre — excusez-moi, Messieurs c'est à la louange de la Providence, si bonne pour nos pays déshérites, que je le dis — le brochet est regardé comme le dermier des poissons. Nous avons mieux, beaucoup mieux. des carpes, des truites saumo-

mées énormes des truites grises qui peuvent dépasser les trente kilos, des saumons blancs que nous appelons des inconnus parce qu'il ne s'en est jamais vu en amont des rapides du Fort-Smith, des harengs qui descendent du Grand Lac de l'Ours ou remontent de la mer Glaciale, des poissons bleus du côté de la rivière la Paix, et partout en nombre incalculable, ceiui qui dépasse tous les autres et dont on ne se fatigue jameis le poisson blanc. Toutes ces espèces fourmillent, à certaines saisons, au bord des lacs et dans quelques remous de nos rivières, non pas dans le courant même de l'eau, toutefois, si ce n'est au temps des passes. Et voyez encore la bonté de Dicu-Il fait froid thez nous A la combustion du froid il faut fournir de que les savants appellent des calories. En bien ! cela se trouve dans notre poisson. Il est si nourrissant qu'il remplace tout autre aliment et que men ne le remplace ent.èrement. Il est si dodu et si gras qu'il suffit pour le faire cuire de le mettre tel quel sur le feu , bientôt il nage dans son 128, et la blancheur de sa chair, qui se passe d'assaisonnement, inspire l'appetit à l'estomac le plus délabre Plus l'eau est froide, meilleur est notre poisson. Mais il est souvent d'Micile de le prendre à cause des tempêtes, des vagues soulevées, de l'hiver très long, de l'inclémence, en un mot, de notre chmat,

A la date où Mgr Grandin parlait ainsi, il n'y avait encore dans l'Athabaska Mackenzie que les residences des

ni.ssionnaires - petiles missions,

Depuis, avec la fondation des établissements de charité que nous avons énuméres plus haut, la pêche, celle du printemps, celle de l'été et surtout celle de l'automne, est devenue « l'industr e missionnaire » par excellence

\* \*

La pêche de l'ele ne se pratique guere qu'aux missions situées sur les grands lacs

Elle amène rarement l'abondance parce que le poisson, fuyant les couches attiédies, se réfugie dans l'eau profonde,

L'un des « pécheurs d'été » les plus assidus que nous ayons vus à l'œuvre est le Frère François Hémon, du lac Athabaska Chaque après-midi, les soins intérieurs de la mission acheves, sa basse-cour mise en ordre, et ses exercices religieux accon pl suil détache sa barque et va, jusqu'à dix kiloniètres du rivage, tendre ou visiter ses retsuil rapporte quelquefois le repas du lendemain

Connaître le l'rère Hémon it est revoir sour re toujours une bonne figure Vannetaise toute ronde presque sans rides, malgré ses soixante ans passes encodrée d'une fine barbe ondulante qui dût être jadis très noire, et illuminée de cet intelligent, doux et sympathique regard qui est le rayon des êmes fortes, tendrés et sincères.

Son frere aine, Mathurin, religieux convers a la Trappe de Tymadeur de pressait de le rejoudre sous l'habit monast que F ançois se disposait à quitter Grandchamp pour répondre à ce qu'il croyait être l'appel de Dieu, lorsqu'une lettre du Père Lecorre, criant « au secours » pour les missions du Mackentie, lui tomba sous les yeux Seduit, comme tant d'antres, par letitre d'Oblat de Marie Immaculée d'abord et par l'attrait du sacrifice ensuite, il partit aussitôt, et, après quarante ans écoulés au pays des neiges, il ne peut encore raconter, sans y mêter des larmes de joie, il histoire, si simple, de sa vocation

Il resta toujours au lac Athabaska,

Tanda qu'il s'y rendait, Mgr Faraud, le recevant au lac la Biche, lui avait dit .

 Je vous envoie dans la nussion la plus périble du Nord,

Nous avons attendu pour presenter le Frère Hémon ce chapitre de la pêche, parcequil y consacra la plus grande partie de ses forces et qu'il en épousa les plus tragiques aventures. Mais sa place se marquerait aussi parini les bâtisseurs, il n'est pas une construction à la Nativité à N-D des Sept-Douleurs, à Saint-Jean-Baptiste de Mac Murray, à Sainte-Marie de Fitzgerald, qui n'ait porté son empreinte. Tancôt il assistait le Frère Ancel, tantôt il dirigeait l'entreprise. Chef d'equipages il fit aussi ses longs voyages. Jardinier il retourna quarante fois la terre du marais que dessècha Mgr Faraud en 1849. De cui et de tous les Frères nommés jusqu'ici, comme du Frère Corlmat, cet autre Breton, comme du Frère Larue, ce Canadien Français à la stature de géant et au courage de fer, nous

pouvons proclamer que chacun serait en droit de dire, devant tous les faits, devant toutes les descriptions, devant tous les portraits dont notre récit s'est, de lui-même, émaille

- J'y étais. Je m'y reconnais.

Our, il y furent, et ils y sont restés, ces braves, ces humbles, ces inconnus, ces.. ignorés parfois.

N'était-ce pas cet hommage que voulait leur rendre Mgr Grouard, lorsqu'il écrivait à son supérieur général, justement au sujet du Frère Hémon

Mattre pêcheur mattre faucheur et mattre scieur, sans compter mille travaux divers auxquels il se prête de gaieté de cœur, comme tout le monde du reste, dans cette contrée où nous essayons de rendre notre existence aussi tolérable que possible?

Nons parlant de cette existence rendue tolerable, le Frère Hémon nous raconta, par manière d'exemple, qu'un été, vers 1885, la discite fut telle à la Mission de la Nativité qu'il n'y avait plus, depuis longtemps, pour tout mets et dessert, qu'un petit tas de poussière d'une viande sèche, achetee autrefois des sauvages, en prévision des mauva s jours, et servie sur une écuelle en bois, où chacun tirait la menue part de son repas. Ni pain, m beurre, ni pommes de terre, n'en Un jour, le Père Pascal, venu pour présider le diner, comme à l'ordinaire, commença le bénédicité puis, constatant qu'il ne restait plus que quelques debris de cette nourriture à bénir, il finit la prière par un sanglot et s'en alla sans manger.

Pauvres enlants, disait-il aux Frères, comment pouvez vous travailler avec une si pauvre subsistance!

Ce trait nous porte à comprendre l'assiduité du Frère Hémon à sa pêche quotidienne de l'été, si précaire qu'elle soit

Le Père de Chambeuil, que Dieu vient de rappeler à lui, aimait l'accompagner. C'était pour eux l'occasion de se remémorer leurs équipées communes des pêches d'automns, et en particulier le bain de 1894.

Comme ils allaient tous deux sur la glace nouvelle, mais solide déjà ils empiétérent, sans y prendre garde, sur la couche amincie par le frottement de la rivière

Athabaska qui traverse le lac. Les chiens, lancés comme une flèche, franchirent la glace qui s'effondrait; mais le tratneau et les missionnaires plongèrent ensemble dans le chenal Le Père de Chambeuil, trop petit, avait de l'eau jusqu'aux cheveux, et son pords trop léger cédart au courant qui l'emportant. Le Frère Hémon ayant encore la bouche au-dessus de l'onde, missa le Pere à bout de bras sur la glace. ferme. Après quoi, il détela les chiens dont le dermer mordait furieusement ses attaches, et, une demi-heure durant, il travailla à porter avec ses pieds jusqu'à ses mains, et avec ses mains jusqu'à la glace tous les instruments de pêche, disperses au fond de la rivière. Ayant enfin souleve le traîneau, il sauta à son tour, et, les dents « claquant à se briser », à peine capable de remuer ses membres gourdes, il changea de linge en plein lac Une toile cirée avait heureusement préservé ses effets

La pêche du printemps donne plus abondamment que celle de l'été

A peine les premières rivières sont-elles dégelées que les legions de poissons voyageurs — tous ne le sont pas quittent leur retraite des grands lacs pour s'acheminer, soit en descendant les cours d'eau, soit en les remontant, vers les lacs de dimensions moyennes, où se trouve la nourriture qu'ils recherchent.

Pendant le mois que dure cette migration, on tâche de

découvrir les chenaux de la carpe.

La carpe est le poisson providentiel du printemps, qui passe en rangs serrés et se prête le mieux à devenir le pois-

Il faut voir la liesse des camps indiens, à l'embouchure des divers affluents resserrés de l'Athabaska et du Mackenzie, au mois de mai.

Quinze jours, c'est assez, 51 tu veux engraisser un

sanvage et ton ch.en, dit l'adage montagnais

La preuve s'en refait alors. Arrives maigres, « faisant pitre », au lieu de la pêche, on voit, au bout de la quinzaine, toute la tribu, homnies, femmes, enfants et chiens, ruisseler d'embonpoint







| 4 1    | 1 | BEET   | - 2    | FFT |
|--------|---|--------|--------|-----|
|        |   | 12     | 10     | п   |
| n 3151 | b | - to   | 4      | be  |
| de     | - | 15/961 | AND DO |     |







V a perchi Sout gla



Li poisson à a peute





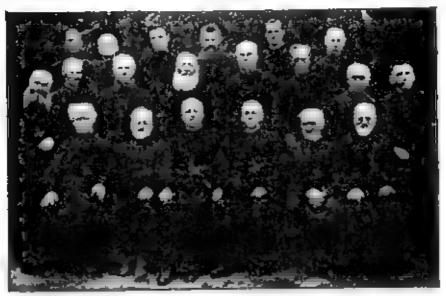

logic of the second his his h



Les hommes visitent les rets. Les femmes apprétent les poissons Les enfants disputent aux chiens les débris Cependant les carpes désossées s'étendent sur les perches parailèles, et sous le soleil qui les évapore, tandis qu'une boucane les fume. Soleil et boucane en ont vite fait, à l'instar de la viande sèche, un parchemin roide, cassant, incorruptible : le poisson sec.

Plus d'un missionnaire et beaucoup de sauvages doivent à cette réserve de poisson sec d'avoir échappé à la

mort, au cours de longs voyages

Le Frère Hémon découvrit la passe des carpes du fac Athabaska, au bord de l'île aux Patates. D'autres missions sont encore à la rechercher dans leurs parages. Elles ont dû jusqu'ici aller si loin pour rejoindre les migrations onnues, qu'elles n'en purent jamais rapporter, à cause des barrages de glace et des discances même, qu'une pauvre fortune

, "c

La lettre suivante du Frère Olivier écrite à S. G. Mgr. Breynat, retenu en France par le chapitre général de 1908, nous donnera l'aperçu de ces pêches du printemps à l'orphelinat de N.-D. de la Providence Elle commence par un petit compte rendu que le lecteur pourra reporter aux chapitres du chasseur et du bâlisseur. Nous n'avons voulu enlever aucune saveur au rapport ingénu du bon Frère.

## Monseigneur et bien-aimé Père,

Je vals vous écrire quelques lignes pour vous souhaiter le bon jour et que Dieu vous conserve la santé, et en même temps pour vous dire que je me porte très blen pour le moment.

Vous savez que j'ai eté à la chasse avent votre départ. J'y suis resté jusqu'au mois d'avril. J'ai pris plus de six mille lièvres, seize

renards et sept pichous (chats sauvages, lynx)

Après, nous avons équarri cent vingt billols. Après, j'ai scié

avec le Frère Marc jusqu'au mois de mai

Le 3 mai, je suis parti pêcher aux îles aux Saules. Il y avait beau coup d'eau, a cause d'une digue de glace qui se trouvait plus bas Tous les jours on se réveillait dans l'eau. Il y en avait sept pieds à la Pomte-aux-Brochets, au bout de la Grande Ile

A la fin, je me suis rendu à la rivière Castor (affluent du Mac-

kanzie, à quarante kilomètres de la Providence. La aussi, l'eau rentratt dans la cabane. Mais l'ai uris de beaux possons.

Au hout d'une semaine, la digue de glace n (revé, et trois ou quetre jours après la rivière était si basse que je ne l'avais jamais vue comme cela, il n'y avait plus d'eau que dans le miliru du les Castor.

Je suis retourné à la Grande lle, en faisant le tour de l'Re a la Truite. J'ai eu beaucoup de peine a passer a cause de la glace.

A la Grande-lle solxante kilomètres de la mission) il 3 avait

beaucoup de poissons; mais il ventait

Monseigneur, voilà trente ans que le fais la pérhe. Je n'ai la mais eu autant de difficultés que ce mois ci, de toutes maméres. Il tombait de la neige au mois de mai, comme en mars, et la où nous étions il n'y avant que de tous petits saules pour faire le feu

Ce n'est pas pour me plaindre que je vous dis cela, Monseigneur, c'est à cause de ceux qui étaient avec moi. I avais peur qui ils n attrapent (roid et ne tombent malades. Mais tout le monde a été tres bien.

Nous avons donc eu plus de misères, ce printemps, qu'à l'automne. Alors, nous avions porté nos croix jusqu'au pied du Calvere. Cette fois-ci, nous les avons trainées jusqu'en haut. Que la volonté de Dieu soit faite !

Je suis tonjours content au Mackenzie, parce que c'est poi r l'amour de Dico et de Marie Immaculée. Quand j'ai de la princ ça me console de penser que ce n'est pas pour moi que je trava, le, mais pour nouvrir les enfants les plus pauvres du pays.

L'effort vital suprême qui se répète chaque année au Mackenzie l'effort dont dépend la subsistance presque entière des grandes russions durant les huit mois de l'hever, c'est la pêche d'automne

Lorsque tu entendras les grues blanches crier dans les bauteurs de l'air disent les Couteaux-Jaunes regarde

dans l'eau : le poisson n'est pas loin

C'est parfois vers le 20 août que commencent à passer dans le (rel les herses solennelles des ores et des grues s'rouges trant-garde des aquilons, qui les ont chassees des bords de l'océan Glariel, où sous le soleil de minuit, elle achevaient d'élever leurs convées et de refuse leurs plumes

Et déjà, comme s'il entendait ce signal de l'hiver, le poisson s'apprête à déserter les milliers de petits lecs qui l'ont nourri, engraissé tout l'été, et à regagner les eaux prolondes de la mer Glaciale, du Grand Lac de l'Ours,

du Grand Lac des Esclaves, du lac Athabaska

Les petites espèces, et les petits poissons de chaque espèce ouvrent le défilé. Le gros de l'armée ne s'engouffrera qu'en fin septembre ou en octobre dans les grands flots, pour frayer sur les bancs de sable d'abord et pour gagner ensuite les abimes.

Prompte découverte des passes poissonneuses, temps serein continu, fraîcheur de l'air et des eaux, crue moyenne qui permette la pose des filets loin des herbes aquatiques, absence de glaçons sur les bassins de pêche, vent propice au retour des bateaux charges, submersion suffisante des hauts fonds et des écueils, venue rapide de la gelée pour conserver le poisson : il faut que loules ces conditions se réalisent en l'espace de trois à quatre semaines, pour que le missionnaire ait l'assurance qu'au cours du long hiver, une Sœur de charité ne viendra pas, la figure défaite, la voix timide, lui dire un jour.

 Mon Pere, il n'y a presque plus rien. On a déjà un peo fa.m. Nous ce n'est rien mon Pere, vous savez...

Mais les petits?.

De vingt-cinq à trente mille poissons, de quatre à huit livres «nacun, doivent être pris durant le mois d'octobre, et amenés à la « grande mission », pour qu'elle subsiste.

La Mission de la Nativité trouve son vivier au lac

Athabaska dans le rayon de quarante kilomètres

La Mission de N D de la Providence le rencontre à quarante kilomètres, si c'est à la pêche Sainte Anne du loc Cistor, et à soixante-quatre si c'est au Grand Lac des Esclaves.

La Mission du Sacré-Cœur, Simpson, doit aller à deux cent quarante kilomètres, dans les mêmes parages que Notre-Dame de la Providence

La Mission Saint-Joseph du Grand Lac des Esclaves pêchera de trente à cinquante kilomètres de chez elle.

Partis de bonne heure, pour remonter de pareilles distances, maints bateaux n'attergnirent que très tard leurs bassins de pêche. D'autres fois ils se trouverent à leur poste, mais le poisson tarda. Ou bien les chenaux connus et sur lesquels on comptait avaient disparu, et le temps s'écoulait à la recherche des passes nouvelles. Aux années de sécheresse les grandes herbes obstrument les mailles des filets. Aux saisons mondees, les légions migratrices. n'avant plus à se serrer dans les étroits passages, se répandacent sur les vastes étendues, défiant ainsi les rets et les pécheurs. C'était souvent merveille les premiers jours Le Frère Leroux démailta 325 poissons, a la visite d'un seul filet. Le lendemain un vent furieux souleva des vagues qui emporterent tous les engins de pêche, qu'on ne put ressaisir Combien de fois les tempêtes immobilisèrentelles toutes les barques pendant des jours et des jours que le poisson passait ! Puis venait la gelée précoce qui en une nurt, en une heure parfois, incrustait sur place les cargaisons entières. L'hiver se passait alors en coûteuses expeditions de traîneaux à chiens. Une attelée rapportait une centaine de pièces, et chaque voyage durait de deux à quatre jours

Nous nous sommes souvent demandé s'il existe des romans d'aventures qui ne le céderaient pas à l'histoire pittoresquement et péniblement variée qui, depuis soixantequinze ans, se déroule sur l'immensité tour à tour mobile et glacée des grands lacs et des grands fleuves tributaires de l'océan Glacial, où nos missionnaires cherchent la vie. Nous ne pouvons redire ces romans aux péripéties innombrables, invraisemblables parfois, quoique si vraies, dont nous fûmes, un peu témoin et qui nous furent surtout racontées par leurs humbles acteurs. Nos pages sont trop comptées. Ainsi le voyageur, descendant les rivières, parmi les montagnes, voudrait s'arrêter pour contempler une à une les cimes de beauté; mais il ne peut leur donner que son admiration rapide, parce que la journée est trop courte et que sa barque va trop vite.

Puissent du moins les quelques recits que nous allons fixer encore servir à remercier la Providence qui veille sur les missionnaires et à bénir le Protecteur presque visible que le Mackenzie n'invoqua jamais en vain saint Joseph!

S G Mgr Breynat nous confiait naguère qu'ayant cherché longtemps la formule de sa prière, il avait décidé de remettre à saint Joseph une part de toutes les aumônes qui lui viendraient, afin d'aider le Père nourricier de Jéaus à répandre sur la terre le règne du Sacré-Cœur, et que, depuis ce pacte, les secours affluaient de toutes parts.

A l'exemple de feur évêque vénéré, les bons Frères se sont conlies à l'humble Pourvoyeur céleste. Patron de leurs pêcheries, c'est à lui qu'ils adressent les neuvaines préparatoires aux grands coups de filet, c'est sa statuette qu'ils établissent sur le promontoire le plus voisin du lac, c'est encore à ses pieds que rentrés, le soir, dans leur tente ou feur maisonnette, ils déposent leur dernière prière Et saint Joseph répond toujours Combien merveilleusement, au prix de quels miracles même n'a til pas sauvé les orphebins que le missionnaire ne pouvait plus nourrir, au moment même ou la faim, humainement inéluctable, étendait sur eux la main cruelle!

La médecine reconnaît que le miracle continuel de Lourdes, c'est que jamais aucun des milliers de pèlerins, que l'on plonge dans les eaux des piscines, où grouillent toutes les contagions, n'en ait été atteint

Le miracle permanent de Saint Joseph dans les caux du Grand-Nord, c'est que jamais un Oblat, n' Père, ni Frère, n'ait péri aux pêches de l'automne

Le 28 octobre 1894, une grande barque du lac Athabaska, chargée de cinq mille poissons, mit à la voile, au déclin du jour, sous l'aile d'un bon vent. La nuit devait suffire, pensaient les quatre Frèces et les deux Indiens qui la montaient, pour les conduire su couvent de la Nativité. Les deux chaloupes, qui avaient servi à la visite des filets, se trouvaient attachées contre la barge, l'une portant les agrès de pêche, l'autre les chiens et le traincau. On a besoin, en effet, d'emmener un de ces attelages, lorsque la saison s'avance, en vue de parer à l'irruption soudaine de l'inver

Jusqu'au milieu de la traversée, nos matelots n'eurent qu'à chanter avec la brise qui enflait doucement leur voile.

Tout à coup le vent changea, abattit furieusement la voile et poussa la flotille vers des falaises avancées dans

le lac Les Frères, les Indiens, et le Père Laity, qui les avait accompagnés comme chapelain, se jettent sur les grandes rames Deià le lac soulevé s'unit au vent pour contrecarrer toutes les manœuvres, et bailotter l'équipage en tous sens l'ourner résolument vers le large où les porterait le vent, ils ne penvent, car les lantes qui déferient sur l'embarcation trop lestée menacent déjà de l'engloutir. Se lancer. au rivage, c'est se condamner plus affreusement encore, car ils n'y connaissent que des rochers brisants. Où sontils d'ailleurs? Personne na saurait le dire. La nuit est toute noire. La voix tonnante du Père Laity, bon capitaine, ne se distingue même pas, couverte qu'elle est par les hurlements du vent, des eaux et des chiens. La chaloupe aux agrès de pêche, presque remplie par les embruns, bat les flancs de la barge, con me pour la défoncer. L'autre chaloupe brise son amarce et sombre, abandonnant les chiens à l'eau. Enfin les rameurs a'arrachent a l'attirance du large mais c'est pour trouver devant eux des récifs. Ils les devinent à leur masse profilée dans le ciel sombre Ils vont s'y heurter. Les vents et les flots les poussent irrésistiblement. Un instant, les Frères Leroux et Hemon qui se sont cramponnés ensemble au gouvernail croient apercevoir un vide. D'un élan surhuma n ils apparent de ce côté, et la barge s'échone sur le sable. projetant la moitié de sa charge, sous le chor de l'arrêt. Ils sont sauvės.

A l'aube, ils constatèrent qu'ils étaient passés entre deux récifs, dont la séparation mesurait la largeur de la barge, et qu'une énorme lame de lond les avait soulevés pardessus un écueil, hérissé à fleur d'eau Explorant la plage, ils comprirent que partout ai leurs c'était la mort qui les aurait recus

Ils passèrent, trempés, le reste de la noit du naufrage. Le len lemain amena une tempête de neige. Pendant deux jours ils s'employèrent à porter sur la grève les poissons que les vagues n'avaient pas dispersès, et à radouber la barge à dem, brisée. Ils ramérent une journée encorevers la mission, mais la gelée les arrête à huit kilomètres du port (lampés sur leur épave, la attendirent que le « plan cher du lac.» pût les porter eux-mêmes

Sur le même lac Athabaska, l'automne 1899, les Frères avaient découvert, à la grande Baie, à soixante kilomètres de la mission, une pêche si plantureuse qu'en deux semaines ils y avaient capturé vingt-quatre mille pièces Ils venaient d'entreprendre leur dernier voyage de retour avec huit mille poissons. Un petit vapeur les remorquait. Au détour d'un cap, ils se buttèrent à une barrière de glace, si épaisse qu'elle ne pouvait être cassée. Ils en conclurent que le lac était gelé jusqu'à la mission même. <'est-à-dire sur un espace de quarante kilomètres. La nuit descendant et il n'était plus possible d'aller à terre. Une unere a Notre-Dame de Lourdes et à saint Joseph demanda, pour le lendemain. la délivrance Le secours d'en haut était bien leur seul espoir N'allaient-ils pas être enclavés de toutes parts, et, en attendant de pouvoir s'engager à pied sur le lac, ne mourraient-ils pas de froid?

Quel fut le ravessement de nos bons Freres, à l'appartion du jour l'La glace s'était formée en effet derrière eux, mais tout droit devant la proue du petit vapeur, et juste aussi large qu'il en était besoin une avenue s'ouvrait. Ils s'y engagèrent, en chantant le Magnifical. Mais, au bout de quelques kilomètres, la crevasse appuya vers le large, et de plus en plus Que faire? Aller plus loin n'était-ce pas présomption? Reculer? Impossible, Rester

là, n'était-ce pas manquer de foi?

Allons I dit le Frère capitaine, ce n'est pas à demi que Noire-Dame de Lourdes et saint Joseph exaucent les missionnaires

Et l'on poursuivit encore de nombreux kilomètres vers le lac redoutable Tout à coup, presque à angle droit, le chemin merveilleux se détourns, pour les conduire en ligne directe au Gros Cap, heu précis où l'on avait apprêté le cabestan destiné à haler le vapeur pour son hivernement.

Pendant ce temps, toutes les flottes de pêche de la compagnie de la Baie d'Hudson et des autres commerçants se trouvaient bloquées à la grande Baie, où ils avaient suivi les miss onnaires. Un de leurs bateaux, parti plus tôt, avait été emporté par le vent vers les lies Brûlées et s'était englouti avec ses douze mille pièces. Les Indiens

et d'autres pêcheurs avaient abordé la grève, mais aucun poisson, cette année-là, excepté ceux de la mission, ne parvint à sa destination.

Un flot désolé, où ne se trouvait qu'un tronc d'arbre apporté par les vagues, fut le port de sauvetage où la Providence comn anda à la tempête de faire aborder le Saint-Gabriel, qui remorquait les poissons de l'orphelinat Saint-Joseph de Résolution, sur le Grand Lac des Esclaves, le 14 octobre 1913

Comme on voguait dans l'eau tranquille, à soixante kilomètres de la mission, on espérait toucher terre pour le dimanche. Mais le vent du Nord vint mettre le holò. Le Saint-Gabriel désemparé, balayé comme une feuille, n'eut que le temps de jeter son ancre, en passant près de l'ilot le seul qui se pût rencontrer, dans cette direction, sur les soixante-quinze heues du Grand Lac des Esclaves Une heure plus tard des glacons assiègealent les réfugiés Le lendema n, les roebergs s'entassa ent si drus et si haut contre les bateaux, qu'il fallut passer la journée à les briser avec des haches. La nuit suivante surprit encore tes Frères et le Père Duport à cette corvée. Le vent qui ne décolérait pas, la grêle et la neige qui les fouettérent plusieurs jours, ne purent toutefois faire oublier à nos voyageurs le miracle qui les avait sauvés. Ils regagnerent à pred sec la mission

Le poisson, garde pour l'hiver se n'onte, par brocheiées de dix la tête en bas, sur un échafaudage destine à tenir

la capture hors de la portée des chiens et des loups La solidaté de cet édifice du poisson à la pente est toujours

méthodiquement calculée.

Un jour pourtant, un échafaudage portant six mille pièces, — poids de quinze mille kilos — s'écroula sur le Frère William, qui n'eut que le temps de lancer à saint Joseph un cri d'appel et de reconnaître aussitôt qu'il se trouveit sans la moindre blessure sous l'avalanche. On eut dit qu'une main invisible avait réuni et dressé autour de lui les pièces même de la construction pour le défendre.

Les témoins, le croyant étrasé, couraient dégager son corps, lorsqu'ils l'entendirent rire aux étlats, du fond de son remnart, pour les rassures

Gette position du poisson à la penie, dont nous parlons a été jugée contine la plus favorable à sa conservation.

Les salines du Mackenzie sont trop loin pour que l'on puisse songer à transporter au lieu, toujours si variable de la pêche, le sel que réclameraient tant de poissons. Le personnel même doublé, ne sufficait pas d'ailleurs à ce travail G'est la gelée qu'escomplent les missionnaires.

Mais la gelee tarde quelquelois. Ou bien, elle fait place, après avoir saisi le poisson, à l'élé des sauvages, les coureurs des-bois ayant minsi traduit notre populaire expression, « Eté de la saint Martin ».

Que ce retour de la chaleur se prolonge, c'est le fai-

sandage, et plus, de toute la reserve

Il est rare qu'une odeur caractéristique ne flotte pas, tout l'hiver, autour de la maison ou se dégèle, chaque matin le poisson, qui naguère encore devait presque exclusivement servir aux trois repas du jour. On s'y accoutume disent les missionnaires. Et même la plupart préférent-ils le poisson un peu fait au poisson très frais. Ils le trouvent plus ferme, plus digestible, et leur bonne mine obstinée, signe de la belle santé qu'entretient dans leurs membres l'alin eut albumineux et phosphoré de notre Nord, loisserait peut-être pensif quelque chimiste hante de ses toxines.

Notre provision est tellement : faisandée, cette année, écrit un véteran, que vos chiens de France refuseraient peut-étre d'y toucher, mais vos chiens ont des caprices que le missionneire du Mackenzie aurait maisvaise grâce à se permettre.

Gependant, il est des limites — sunt certae fines. . • que ni l'odorat, in le goût, in l'estorrac ne penvent franchir.

<sup>1</sup> Au moment où nous mettons sous presse, une lettre arrive de Résolution, Grand Lac des Esclaves, C'est le R. P. Duport, directeur de la Mission Saint Joseph et vicaire général du Mackenzie, qui l'écrit, à la data du 19 nevembre 1923.

Note awons fuit une pêche excellente, dans des conditions exceptionnelles de beau temps Maiheureusement, ce beau temps a continué. Le las but toujours nutre rivage de ses pasantes vagues chargées de glaçons, qui re-

Alors?

Alors, c'est le plus pénible labeur, c'est le martyre qui déroule, devant les yeux attristés de tous, sa longue perspective. le labeur, le martyre de la pêche de tout l'hiver, sous la glace.

٠.

La pêche sous la g'ace commence aussitôt que les grands lacs offrent une surface solidifiée considérable. Comme cette glace se forme graduellement, quoique rapidement, à partir des rivages, les chiens peuvent s'atteler, dès le mois de novembre afin d'y transporter les instruments de pêche

C'est l'époque des plus traftres dangers Si le vent, qui venait du large et tassait la glace contre terre, changeant de direction la repousse vers l'immensité du lac encore liquide, les travailleurs se trouvent en face de la mort

Quelques jours après l'incident de l'échafaudage que nous venons de rapporter le Frère William sauva le Père Duport, qu en glaçon détaché emportait de la sorte Tous deux creusaient la glace, à quelque distance l'un de l'autre lorsque le Père Duport, relevant la tête constata qu'il derivait doucement. Il appeia longtemps avant que le Frère William, absorbé dans sa tâche, remarquât sa détresse.

Celui-ci courut alors aux lévres de la glace. Mais plusieurs mêtres les séparaient déjà

- Attachez votre hache au cordeau d'un filet, lui dit le Père, et jetez-la jusqu'à moi

fusent de se so ider Aucuna naiga encore Conclusion nos 21.000 poissons blancs, placés depuis deux mois bien obtien nos échantaudages ont à peins commercé à geler. Aussi ne sont-l'a plus mangeables. Nous ne pouvons espérer les utiliser que pour les chiens

Le lac, il autre part, n étant pas encors pris, il est impossible d'aller chercher quarque poisson frais sous la giace. Pour con ble, notre récolte de pormes de terre a été presque nulle. Nous n avons pas même recueil. le double.

de la semance

Et pen lant ce temps, les travaux de tous genres pressent de plus en plus.

Nous atten lons benucoup de Frères condutturs Pêche, chasse, défrichement, culture, constructions, etc manquent encora de bras, malgré les dernéres recrues. Deu sant cependant avec quelle abnégation tous, vieux et jeunes, se dévouent, se sacrifical.

L'ordre fut exécuté Mais la hache n'atteignit pas le glaçon, qui s'éloignait toujours.

- Soyons calmes, mon Frère, recommandons-nous à

saint Joseph, prenez votre temps, et essayez encore.

Le Frère William reun.t ses forces et jeta de nouveau l'outil, tremblant à la pensée que s'il manquait le but, le missionnaire était perdu

Le fer toucha à peine le glaçon; le Père Duport, à genoux sur le bord, et penché sur l'eau, le saisit comme il

plongeait dejà. C'était le salut

Un 16 novembre — je demande au lecteur de me permettre ce souvenir trop personnel — je fus admis, pour la première fois, au spectacle d'une pêche sous la glace Voir de mes yeux cette équipée dont j'avais tant de fois entendu parler, et pouvoir la comprendre enfin, n'était-ce pas comme une lête? Suis-je même bien sûr de n'avoir pas souhaite qu'une disette — oh l'légère — vînt rendre nécessaire cette légendaire pêche sous la glace, une fois au moins, quand j'y serais? Nécessaire, elle ne le fut que trop dès la première année que je passai, non pas au Canada, ma patrie adoptive, que j'aime, mais aux glaces polaires, que je chèris.

Les Frères Jean-Marie Beaudet et Meyer, assistés de deux Indiens, serviteurs de la Mission Saint-Joseph,

devaient poser les filets.

Nous quittâmes le Fort Résolution, sous le regard égayé du Père Duport qui, un peu malicieusement — il en est capable — souhaita bon voyage au novice du Grand Nord.

— Le vent semble bien faire un tantinet la moue, remarqua-t-il, mais vous pouvez en rire Voilà quinze jours que les sauvages tendent leurs filets sans encombre. La

glace t.ent bon. Ne craignez rien. Au revoir !

Nous nous arrêtâmes à cinq kilomètres, non loin de l'île d'Orignal, où l'on apercevait, parmi les cèdres éclaircis, les ruines de la première mission bâtre en 1852 par Mgr Faraud. C'est là, d'infleurs, que nous devions aller réchausser notre petit diner, cuit d'avance

Les travaux commencèrent aussitôt.

Je vis placer six rets. Comme on entreprenait d'aligner les six autres, en équerre avec ceux-là, et que déjà j'étais fixe sur la manœuvre, et qu'il faisait froid, et qu'on ne m'accordait, pour cette fois, que le rôle mactif de spectateur, je priai le Frère Jean-Macie de me laisser aller plus loin vers les bords, pour voir de près les monstrueux glacons qui dansaient là bas dans le bain noir du lac, avec les vagues brillantes, et qui battaient avec un bruit profond notre plancher sonore. Il restait, pour satisfaire ma curiosité, un kiloniètre ou deux à parcourir sur le mirroir de glace.

Je partis à petits pas afin de ne pas glisser égrenant mon chapelet au fond de mes mitaines en peau de rat musque

Mes distractions, entre les Ave Maria, étaient de reconstituer la scène de cette muit du 14 au 15 décembre 1863. ou Mgr Grandin, à cet endroit exactement du Grand Lac des Esclaves, s'était égaré dans la poudrerie, . Toute la nuit done, il avait erre ici, aveuglé et transi par la tourmente de neige, sans se douter qu'il se trouveit si près de terre, s'arrêtant, se blottissant de temps en temps contre des bordillons de glace, et tâchant de rechausser sur sa poitrine son petit enfant de chœur metis. Baptiste Pépin Je me rappelar en particulier le détail que je vais noter, parce que je ne l'ai vu publié nulle part, et que Baptiste - qui vit encore - m'avait appris quelques mois auparavant, à Saint-Albert, où je l'interrogear Ses yeux bleus. restés a jeunes dans sa figure de vieillard, s'érlairaient de tant de vénération et d'amour, au seul nom prononcé de Mgr Grandin 1

— Mgc Grandin est un saint, s'écriait il, oui un saint et un saint depareillé (c'est-à-dire sans pareil). Ah l' oui, mon Père, je me souviens bien de cette nuit là, sur le grand Lac... Il m'a dit, Monseigneur

 Mon Bapt ste, je crois qu'il vaut mieux qu'on se prépare à la port S, tu veux, je vais te confesser

Je nie suis confesse Après ca, Monseigneur m'a dit

- Tu pleures, mon enfant?

J'ai répondu

Oui. Monseigneur, il me semble que je suis encore trop petit pour mourir

Alors, Monseigneur s'est mis à chanter pour me réjouir Il chantait si bien ! Mais tout d'un coup il est parti à pleurer lui aussi Et ses larmes se gelaient tout de suite sur sa figure. Alors il n'a plus chanté, et il m'a enterré

encore une fois, avec lui, dans la neige

Fut-ce la protection de Mgr Grandin, fut-ce un simple caprice? Sans avoir jamais pu me rendre compte de ce qui m'y avait determiné, je m'arrêtai soudain et décidai de ne pas alier plus loin. Les glaçons et les vagues étaient la pourtant, m'attirant de plus en plus par leur chevauchée sauvage et leur musique aigué. En cinq minutes j'y eusse été

Je retournai donc vers les pêcheurs in amusant beaucoup à voir la glace se fendiller en jolies marbrures, aux formes infiniment variées. Je la savais épaisse, et, comme l'avait prescrit le Père Doport, je n'éprouvais aucune crainte

Y avait-il un quart d'heure que je rebroussais chemin, quand je vis le Frère Jean-Marie me faire des gestes précipités, désespérés, en me poussant des cris, parmi lesquels je distinguai.

· Vite! Revenez! Nous sommes perdus!.

De tout autre que le Frère Jean-Marie, toujours calme, posé, et vieux routier de mer et de lac, j'aurais peut-être cru à l'exagération... J'arrival en courant

Le Frère me coucha brusquement dans le traineau, jeta sur moi tout ce qu'il put saisir d'agrès de pêche autour de lui et fouetta ses chiens. Le Frère Meyer et les In-

diens avaient pris les devants.

Mais les chiens, tapis contre la glace qui ondulait et qui groudait dans ses profondeurs, refusaient de bouger D'un coup de main, le Frère les souleva, les plaça dans la direction de la mission, et, avant qu'ils eussent le temps de se recoucher, les cingla de sa lanière.

Ils partirent, comme l'éclair

Le toboggan bondissait comme sur les montagnes russes des kermesses d'Europe, et je m'en régalai encore, gardant toujours, sur le danger, le scepticisme des ignorants.

Au bout de trois kilometres la glace se rassit. A un kilomètre du rivage, elle était immobile. Le Frère arrête ses coursiers. Nous retournant, nous vimes à quelques pas de nous le lac redevenu libre, jonché de glaçons mouvants! L'immense carapace, morcelée par les houles sous-jacentes qu'avait produites, en s'appuyant sur elle, le vent venu de terre, s'en allait à la dérive, par menus fragments, vers les deux cents kilomètres d'étendue, sans îles ni refuge, que mesure vers le nord-est le Grand Lac des Esclaves.

J embrassai le Frère Jean Marie

Le bon Frère m'expliqua aiors qu'il avait donné l'alarme, en réponse à cette réflexion que lui avait criée, de son poste, le Frère Meyer, presque débutant aussi.

Je ne puis tendre la corde d'alignement l'ai co une

le vertige!

Ni des rets de la mission, ni de leux des Indiens on ne revit jamais d'épave

On peche sous la glace, soit à l'hameçon, soit au filet.

L'hameçon se suspena à une l'gne de fond — ligne dormante — et descend aux profondeurs où se tiennent les poissons de quinze à soixante livres, qui n'émigrent plus nil elé nil'hiver C'est la truite grise et la loche qui niordent le plus souvent à son appât. La loche — nom abusivement donné à un poisson aux flasques antennes. à la forme pâteuse, à la chair visqueuse, insipide — est le guignon du pêcheur. La truite grise, dont le goût est des pius agreable fatigue à la longue.

Comme les « profondeurs » se trouvent ordinairement très loin des rivages, les i issionnaires se construisent s'il est possible une cabane de pêche sur l'île la plus vorsine, et s'y retirent le temps que leur laissent les visites

a leurs ham econs

En 1903, les Frères du lac Athabaska virent brûler leur • cabane » de la Grosse-Ile, pendant qu'ils parcouraient leurs quartiers de pêche

La crevasse et la poudrerse sont les principaux dangers de ces expéditions lointaines

Un maten de mars 1917 lers d'une pêche qui, en dix

jours et à raison de soixante-dix hamejons, rapporta . quotre treites, le Frère Meyer, partant pour visiter ses lignes, tomba dans une crevasse du Grand Lac des Esclaves qui s'était pratiquée durant la nurt, et que la brume, qui s'accumule to nours à vos pieds sous la pression d'un froid de plus de quarante degrés centigrades, lui avait cachée Ayant réussi à remonter sur la glace, il courut à la cabane toute proche, mais dejà ses vétements se trouvaient gelés et rigides au point qu'il ne put même soulever la jambe pour franchir le rondin servant de seuil. Il entra «à quatre pattes ».

Sur le même lac, le lundi de Pâques 1910 — cette autre année de disette ou l'on ne vécat qu'au jour le jour — le Père Duport et le Frère Kerautret visitaient leurs lignes de fond, non loin de l'île aux Œufs, qui ne possèdait alors auc an abri les aviient, par un temps magnifique, parcouru les vingt-ing klemèires qui alla ent de la mission à la pêche et ils compta ent refaire ce chen in avec leur butin, avant le soir

Les crochets de bois, visibles de loin, qui retenaient les lignes, formaient, dans leur ensemble, la figure d'un grand V. L'un convint que chacun explorerait son côté, et qu'à l'heure de midi on reviendrait à l'intersection des lignes du V. où furent laissés les chiens et le diner

Le ciel de Pâques n'avait jamais semblé plus beau l'out chantait la magnificence du soleil arctique ressuscite, souf les truites qui avaient mordu en nombre et qui truent, par saccades violentes, sur les bres des pécheurs. En un instant, le bleu du famament s'enténèbre le vent du Nord accourat, et la poudrerie ragea. Pris de toutes parts dans cette « nuit blanche », les missionnaires s'appelerent, sans pouvoir dominer le rugissement de la tempête. Mais n'ava ent-ils pas leur rendez-vous? Merchant sur les mains et les genoux, afin de reconnaître les aspentés de la glace et surtout les crochets de leurs lignes, ils s'acheminerent vers la pointe du V. Le Père Duport arriva aux chiens. Mais le Frèce Kérautret, pris au plus fort du cyclone, manqua l'un des jalons. Pendant trois heures — mortelles au cœur du Père Duport, qui appe-

lait et attendait en vain — il erra, chercha, se meurtrissant les membres sur la glace. Enfin, sans qu'il pût s'expliquer comment, il heurta l'attelage! Se tenant par la main, et tirant le chien de tête par le coiber, les deux compagnons atteignirent, à tâtons, l'île aux Œuls, où, sur le rocher nu, sans abri, sans feu, ils achevèrent cette journée et cette nuit.

Le lendemain, le soleil remonta, brillant et calme dans

le crel bleu

\* \*

Mais la pêche à l'hamegon ne saurait enrayer une famine. Rien ne supplée à la pêche au filet. Même celle-ci, faite au cours de l'hiver, n'apportera qu'un lent et pauvre tribut, comparée à celle de l'automne époque éphémère de la passe. Toute la saison rigoureuse s'emploiera donc à guetter, sous la glace, quelques poissons de hasard.

Les missionnaires apprirent des indigènes l'art de pla-

cer et de visiter les rets sous la glace

Longtemps avant que nos filets eussent été inventés, les femmes indiennes nattaient les leurs avec des écorces d'aune ou de saule, qu'elles roulaient sur leur genoux, comme les savetiers tordent le fil de chanvre enduit de poix, pour agglutiner les filaments de l'écorce et leur donner avec la souplesse nécessaire la longueur désirée i inconvément de rets d'écorce était de pourrir plus rapidement dans l'eau que les rets de fil

A l'endroit choisi pour être le point de départ, la hache ou la *iranche*, sorte de ciseau froid assujetti à un long manche, entaillent la glace : la hache au début de l'hiver, la *tranche* lorsque la glace, devenue trop épasse, n'est plus commodément accessible aux coups de hache.

Cette première ouverture doit prendre une forme oblongue capable de laisser passer une perche qui mesure une dizaine de mêtres. Cette perche de bois flottable, une fois introduite, se plaque d'elle-même contre la voûte glacée. Une gaffe, simple bâton fourchu que mame une poigne vigoureuse et adroite, la saisit alors et la dirige vers une autre ouverture, moins large que la première, et pratiquee a dix mètres de celle-ci. Dès que la perche ainsi nienée affleure le deuxième orifice, une autre main la saisit à son tour à l'aide d'un crochet et la retient jusqu'au moment où la gaffe vient la reprendre pour l'acheminer vers une troisième baie. Ainsi de dix mêtres en dix mêtres de trou en trou la perche arrive-t-elle au terme de sa vourse. Or cette course mesure la longueur du filet.

qu'il s'agit de poser

La perche retirée par la dermère ouverture, oblongue comme la première, laisse alors paraître un cordeau qu'elle remorquant, et dont l'extremité traine encore là-bas, sur la glace près du point de départ. A cette extremité, on attaine un bout du filet. Du dermer trou, on tire sur le cordeau, qui passe dejà sous la glace. Sous la traction douce et continue, le filet, qui avant ête replié par brassées de telle manière que ses roches de lest tombant les premières, ne puissent a emmèler aux flottes de hège ou de sapin se devide dans le lac et s'y étale de lui-même.

On le retient tendu, en loxant chatune de ses extrémités a un bâton plongeant, dont la longueur sera telle que les flottes du filet ne pourront toucher la paroi de glace, où elles se colleraient en s y gelant. Une grosse pierre suspendue maintiendra dans sa position verticale le dit bâton, dont la poignée, d'autre part, consiste en un crochet, qui se place « a cheval » sur une barre horizontale surplombant.

For fice.

La perche conductra e seprend ensuite son cordeau pour refaire, guider par la galle et en autant d'étapes qu'il y

a de filets à placer, sa marche d'Amane.

Vingt-quatre de ces filets, aboutes deux par deux au même bâton perpendiculaire, et tendus ensemble ne seront point de trop pour nourm, si la capture répond aux esperances, un orphébnat, ses religieuses, ses missionnaires et leurs chiens de trait.

Que dre de la visite quotidienne de ces bassins, sous une glace depassant peut-être deux mêtres dépaisseur, à une distance de vingt à quarante kilomètres du couvent, par tous les froids, par toutes les tempêtes visite parfois infructueuse, souvent bien pauvre, rarement abondante?

La glace s'est reformée bientôt autour des bâtons auspenseurs, et c'est là que la hache ou la tranche s'attaquent avant tout. Les ouvertures dégagées, deux cordeaux ausissent de nouveau les extrémités de chaque filet. L'un pour le tirer de l'eau, l'autre pour empêcher qu'il coule à pic et pour le replacer ensuite comme la veille

Nous n'avons pas encore trouvé dans les reents de nos modestes missionnaires de descriptions à mên e de fai e voir dans leur réalité les souffrances de cet apostolat de la pêche sous la glace. Ces vaillants aiment mieux se pencher, en silence sur les ablines glacés, les mains nues, attentifs à ne point briser les pauvres mailles raidies, pour en dégager les rares poissons, pain quotidien de tant de bouches qui attendent. Il fait souvent si froid qu'ils ne peuvent mênie sortir de l'eau ni les mains miles rets, et qu'ils se penchent alors plus profondément encore pour faire litteralement la pâche à tâtons, sous la glace.

Nous nous souvenons d'un Frère, venu il y a pres de quarante ans de son pays de France, qu'il n'a plus revue, et qui, nournerer de tous nos hivers, au Grand Lac des Esclaves, nous disait doucement, simplement, comn e si ce n'était rien, avec un sourire qu'il tâchait de former dans sa barbe transformée en glaçon, et en foisant craquer le gantelet de glace qui se forme instantanement

sur ses doigts, au sortir de l'eau

Mon Père ne croyez-vous pas qu'il faut aimer le bon Dieu, un petit peu, pour rester dans un pays comme celui-ci?

### 

#### CHAPITRE IX

## Viens, bon Serviteur...

Euge, serve bone Lu conronne de l'apostoloi Pour la viclime sangiante Prère Alexie — Pour la viclime du long devoir quotidien Frère Kearney — Pour la viclime de l'explation Frère Leriche. — Le départ du Frère coadjuleur Souvenir et suffrages. « De La Prière sous les Lauriers. — AMgr Grandin sur la tombe du Frère Dube

Euge, serie bone viens mon servileur bon el fidèle... Entre dans la joie de ton Maître Matt. XXV, 23)

Oh! la douce parole Oh bonheur d'avoir, au prix d'une vie entièrement immolée à la gloire de Dieu et à la rédemption des âmes, mérité de l'entendre!

La voilà fime, la journée du Frère coadjuteur

Il a combattu le bon combat Il a, non seulement gardé la foi fide : servar: , mais il l'a répandue jusqu'aux extrémités du monde Il lui reste à recevoir la couronne de justice, la couronne des apôtres

Devant le Paradis que lui ouvre la mort, il achève de comprendre dans sa mystique beauté, la pensée de sainte Thérèse « Souffrir passe avoir souffert ne passe pas. »

Ce livre n'a trouvé à raconter que de ces joyeuses souffrances : souffrances brusquement arrêtées dans les flots des naufrages, ou sous le fer de sauvages assassins, souffrances s'éteignant au soir d'une longue vie, comme la lampe du sanctuaire.

Nous avons dit la fin tragique des Frères Thouminet,

Rto, Weisch, Nicolas.

Un autre le Frère Hand, ouvrier des premières heures aux missions polaires (1869), chavira, blesse par le coup de fen d'un Indien, en visitant ses rets aux abords du Grand Luc des Esclaves

En 1897, le jeune Frère Gaudmer tomba au fleuve Ma kenzie tandis qu'il enjambait les piles de bois de chauffage entassees sur l'étroit tillac du Sainl-Alphonse, pour appeler l'equipage dons l'avait le soin, au repas du matin

En 1912, les Frères Portelance et Cadreux sombraient dans la profonde bare James, prolonger ent de la bare d'Hudson avec une barque chargée de poissons qu'ils condinagient aux orphelins de la Mission d'Albany

La mort n'a surpris aucun de ces ouvriers d'abnégation parfaite, et l'histoire de leur apostolat se tisserait des exemples les plus beaux

A cette liste des victimes sanglanles nous ajou erons la biographie ripide du Frère Alexis, use par i Iroquois. Le Frère Kearney de doux patriarche du Cercle polaire, nous fournira ensuite le spectacle de la victime du devoir quolidien, l'entement consumée. Une victime de l'expidion volonlaire penitente et persévérante, le Frère Leriche, nous rappellera enfin la miséricorde qui releva suint Paul au chemin de Damas

Annsi s'achèvera esperons nous, l'humble tableau de la vie et de la mort de l'Apôtre inconne entrepres avec ces pages.

Le Frère Alex's Reynard, ne a Casallon, d'ocèse de Nîntes, le 28 septembre 1828, apporta aux missions de l'Athabasko Mackenzie dont il fut le prenier frère attatre de 1853 à 1875, les qualités les plus complètes et les plus sondes que puissent reclamer la vie du coadjuteur missionnaire.

On montre, sur la grève du lac Athabaska, une roche qu'il roulait tout seul, et que personne n'a pu remuer depuis Il fallait commander, pour son usage, des pelles et des pioches de triple résistance, et encore l'instrument se cassoit-il souvent maigre les efforts constants de modération que s'imposait l'ouvrier

Get hercule à la haute taille avant la douceur et la candeur d'un enfant et jameis il ne put croire à la malice d'un ennemi

De mattre vigneron qu'il avait été au pays du raisin, il devint bon menuisier et habite voyageur au pays de la glace. Toutes les constructions du lac Athabaska et de la Providence, élevées durant les vingt-deux ans de sa vie apostolique, portent la marque de ses rudes coups de hache. Une chaise lauteuil, confectionnée par lui et planée au conteau de poche — les entailles en sont toutes visibles — se i onserve à l'égal d'une relique dans la cellule d'honneur, chambre réservée au vicaire apostolique, à la Providence.

Il avait d'abord mamfesté le désir du sacerdoce; et Mgr Grandin, qui, « aux rares heures de loisir », trouvées dans ses voyages, lui avait, sans dictionnaire, mi grammi are a l'aide seulement du Novum Testamentum, enseigné le fatin, avait écrit à Mgr Taché le 5 juillet 1861

J'apprends que le Pere Grollier est réduit à l'extrémuté. Si cetta nonveile était vivie je serais porté à prendre sur moi d'ordonner le Frère Alexis. Unice à sa mémoire merveilleuse, il à appris sain aucun livre le moi lagnais et l'anglais, et ses progrès en lutin donnent toute confiance.

La nouvelle ne se confirma pas l.e Frere Alexis, d'ailleurs, effrayé de la dignité du sacerdos e a mesure qu'il s'en approchait supplis qu'on le laissât y renoncer, afin de pouvoir servir les missions dans une «humilité plus facile».

Il se disoit frappé par l'exemple de saint Francois d'Assise qui ne consentit jamais à se laisser imposer les mains, s'estimant dejà trop indigne de l'ordre du disconst où on l'avait élevé

La Congrégation des Oblats de Marie Immaculée compte plusieurs de ces abnégations sublimes.

Nous avons cité le Frère Kérautret du Grand Lac des Esclaves.

Le Frère Jahier, le facielum des missions de l'Alberta-Saskatchewan, imita le Frère Alexis

Le scolasticat de Liège qui, formé par notre vénéré

fondateur passa en se développant en se multipliant de Marseille à Autun, d'Autun en Irlande d'Irlande en Hollande et de Hollande en Helgique, d'ou il sert toujours de prototype aux autres o clasticats des deux Mondes, ses cadeta, fétait le 22 mai 1924, un autre aspirant du sacerdoi e. qui desson poviciat en 1872 74 avait endrasse definitive. ment la vie de frere condiuteur, le brere Houngarit, Durant, cinquante ansile è rere Bourgarit ne quitta point le scolasticat principal des Oldsto. Il n'eut que cette obedience. Il v incarna dux veux et dans le souvenir de cino aante lignees de missionhaires. l'observance apée et indélectable de la Hégle. In discretion, la patience sognante, la doit eur judicieuse l'indulgence qui sait comprendre, ex user, endurer en relence, oublier même l'expregierre mes itable d'une jeuneure. studieuse, remuante, et dont les « breces en charge » ne peuvent par pe pas être quelque jour l'innecent objet. Aussi les Petites Annales de Marie Luniquilles du mons de juillet 1923 ont-elles écrit de ce jubilé d'or .

Où qu'ils goient présentement, sous les glaces du pôle ou lefeux des tropiques, les missionnaires Oblats à noul reux que le bon Prère Bourgarit est passer a son échoppe de taideur que salus une demiere fois, de sa loge de portier quand ils franchirent le seul bons du soilasticat pour s'elapter à la conquête fes ames, un qu'ils tenvaitlent barbes graces ou barbes blondes, velérans ou apprentis du la rude vie de missionnaire, ils aimeront à auvoir que celus deut ils demeurent les obliges, sient de voir la couronne d'or du canquantenaire de profession religieuse ensercher son ribuste front.

I têge se devait de l'élétier dignement les noces du cher religieux.

Liège fit bien les choses

Au matin do 2, mai la messo de communante fut célébrée par la B. P. Bernad, compagnon du l'afre les ingant pendant une grande partie de ces rinquante ans comme eleve girréesseur supérieur su provincial I heureun jubifaire occuj aitauch e in ine, laced hoùneur sur un prie fueu avant appartenu à notre venere hondaleur. A l'évangile, le célébrant a adressant au jubilaire lui exprissa, est

Ou bien, piur le mid de la France. La Revue Apostologue de Marie les

meculie S'adresser, 39, Quai Gailleton, Lyon

Pour la Bergique, Le Messager de Marie Immoculie " odresser 71, res
Saint-Guston, Anderischt-Bruxelies

<sup>1</sup> Les Petites dennies de Marie frameriste, reque mensielle rappertant lite tettres originales des misses n'acres tet ute ten inquisitée du misse à du mandres variées aux airest et me t'ut de n'et d'en le l'éraphies en aires de montres ses illustrat les representantes de phil graphies entre bes les montres de montres de l'espectant de Printes Annoises Ti, rue de l'Assomption, Paris, XVI.

même temps que les nouhaits de toute sa famille religieuse la recontaines, ace méritée par tant de services rendus. Puis au moment de la conflication, le bon Frère renouvels ses vieux de paisveté, de chasteté et d'obéssance perpétuelles devant telui qui rejouit.

sa jeunesse.

Vers le milieu des agapes de mids sous les banderoles fautivales du refectoire le R.P. So érieur se lèse pour adresser à l'éla set félis à ciona : d'hi apprend la participation une due de la Congréga ion à sa fele. Il lai reflect ense le une tettre du Hesérendissime Pore Central S.C. Mge contenuall, et lui donne entin les ture d'un te carantitée le Sa Saintete Pie XI qui « bénit de tout cœur le chef li rère Bourgarit. . »

Fun vient le tour des scolantiques des jeunes qui en leur nou et au nom de ceux qui les précédérent trissent au jobilaire le récomme de résonnaissance. Les Frères condjiteurs enfin, par la touche du Frère Schaifer, lui mosai à l'iège depuis trente deux aux véolent temogrées leur atta-hément à leur doyen d'âge et lui ex imment eur desir de le possedent de longues années surcare

parmi eux

So it ant et emi de ces mineques de sympathie le trête Hourgard se leve aux as plantissements enthousaites de tous. Il y a, dit il avec une litiesse pleme d'o propos il y a conquante una qua je viu au scolasticat et que j'ui contience mes études et elles se sont pas encire terminées, il faut croire que le sajet n'avait pas besacoup il aptitudes. Aussa ne vous attendes pas a un long dissinces. Le mot du creur en hendra heu. Après avoir remente chacun de la bonte qui lits a temograée et de la deluntesse apporter pour donner a la tête plus de solemnie, il divige sa feconomissaire de ciui, ante seus e bon lite i et la saute Vierge qui ont but, voulu faire de l'ii un Oidat de Marie Immaculée, ce qu'il regarde comme le grand honneur de teute in vie

An safut sommet, l'orsque a cleva sur les fronts prosternés la blanche Hostie, une derni re proère monta de tous les cieurs vers le Cour de (21) qui un jour beatifia le ser deur prudent et faiele.

C'est donc dans « I humilité plus facile» que le Frère Alexis, auquel nous revenons, avait fixé sa vie

Dans celle humilité n'eme terrain de toutes les vertus le robgieux enraina profondement le troni qui doit les soutence et leur distribuer la sève de la cromance. la mortification. Il portad le ciline, et ses supérieurs eurent maintes fous à recourr à des commandements formels pour tempérer les ardeurs de la péniténce.

Le Frère Alexia devient de plus en plus partait, écrivait le Péra Clut a Mgr. La hé en 1867. Il est d'une obéissance sans égale. Il voudrait aussi se mortifier plus qu'il se convient dans se vocation,

Mgr Grandin, ayant découvert sa discipline, chargée d'une grande quantité de plombs de chasse et rougie de sang, im en a interdit l'usage. Il se soumit, mais ce fut pour se reprendre sur des cadioux et des bois noueux qu'il dissimula dans sa paillasse. M en étant rendu compte, je lui retirai la permission générale qu'il avait obtenue de moi, et lui enjoignis de ma dire, en chaque circonstance, le genre de pénitence qu'il voulait que je lui accorde.

Le Père Clut, devenu évêque en 1867, et auxiliaire de Mgr Faraud, vicaire apostolique d'Athabaska-Mackenzie, attendait au lac Athabaska pendant l'été 1876, le renfort de deux jeunes nussionnaires qui devaient lui venir par le lac la Biche Craignant que faute de guides, ils ne pussent arriver cette année-là, il envoya le Frère Alexis les prendre au lac la Biche Il confiait en même temps à la garde du Frère, Geneviève, jeune orpheline de la tribu des Cris, élevée par les sœurs Grises de l'Extrème-Nord, et que réclamait sa parente du lac la Biche.

Du lec Athabaska au lac la Biche, il y avait a remonter la riviere Athabaska, fougueuse le plus souvent, et durant

une centaine de kilomètres hachée de rapides.

Le Frère Alexas construisit lui même la barque destince

à être halée de la grève et portogre tour à tour

Deux métis, insouciants mais braves gens, en route aussi pour le la ( lo B che s'offr, rent en qualité d'homnies de peine

Comme guide de l'aller et du retour on désigna un Iroquois, nommé Louis, serviteur de la Mission de la Nativité et compagnon ordinaire des missionnaires dans leurs grands

voyages

Les missionnaires ne pensent qu'à bien. Louis l'Iroquois avait leur confiance. Mais la perspicacité des Montagnais avait sondé davantage son caracte e, et mieux compris la durété de son œil.

Get homme là a dû tuer du monde, avaient-ils dit, en

le voyant pour la première fois. »

Les compagnies commerçantes de fourrures du Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson, au temps où les voyages de Montréal à Winnipeg se faisaient en canot d'écorce, employaient comme ranieurs des Iroquois du Sault-Saint-Louis (Caughnawaga) au bord du Saint-Laurent. Très attachés a la rengion catholique, ces Iroquois trouvèrent chez les missionnaires du Nord-Ouest la satisfaction de leur piété, et beaucoup se fixèrent dans une nouvelle patrie, se métant volontiers d'ailleurs aux Cris, dont ils apprenaient la tangue à per l'efforts. De fait toute une cotonie de ces froquois voyageurs s'établit enfin au Fort Jasper, au pied des montagnes Rocheuses.

Louis était un mêtis de cette tribu froquoise-Algoriquine. Une religiosite apparente cels—en lui la fourberie féroce des anciennes nations indiennes dont n'était l'hybride rejeton. On chait des actes de sa brutafité. Un jour que ses chiens ne marchalent pas droit le long d'un sentier de neige battu, il avait, d'un coup de hache. Jendu l'un d'eux de la tête.

aux pattes

Traval·leur infatigable aussi longtemps qu'on le complimentant, peresseux et trainard dés qu'on le perdait de vue, il s'éta t attiré que pass remontrances du Frère Alexis.

Avait-il résolu de se venger ?

La barque quitta le lac Athabaska, au commencement de juillet 1875. En quelques jours d'une navigation normale, elle avait atteint le Fort Mac Murray, où viennent mourir en grondant les terribles rapides de la rivière. Dejà l'on s'apprétait à gravir ces rap des, lorsque l'Athabaska se gontla tout à coup et que le courant devint irrésistable.

L'équipage reluse d'avencer, déclarant sagement qu'il fallait attendre la blusse des elux, laquelle, du reste ne pouveit tarder beauc up Mais le Frère Alexas, pressé par l'ordre de Mgr Clut, redoutant surtout de ne pouvoir revenir du la la Biche avant le gel des rivières, résolut de partir à pied. Ne pouvant abandonner la jeune fille avec ces hommes, il la pirt avec lui Quelques provisions et son fusil de chasse répondraient pensait il, de leur sub sistance.

Ge fut l'heure de l'Iroquois Il s'offrit comme guide be Frère, qui connaissait ir al les deux cents kilomètres à parcourir à travers la forêt, coupée de torrents, acceptance service. Il se souvenait pourt int d'avoir eu à réprimander le sauvage quelques jours auparavant, au sujet de l'orpheline. Mais l'Iroquois avoit pleure, il avait juré qu'il regret-

tart sa conduite Le bon cour du Frère Alexis ne savait pas douter. Peut-être comptant-il aussi sur la force de ses muscles pour parer à toute aventure. En tout cas, il se réserva de porter lui même la hache et le fusil charge.

Comme ils partaient l'Iroquois jeta en ricanant aux me-

tis qui restaient :

On vo enfin se régaler au bouillon blanc I

On sut plus tard que, dans la langue iroquoise, cette expression voulait dire « Festoyer à la chair humaine»

Quelques jours après, les caux bassèrent et les mètis se remirent en route avec la barque. En amont du Grand Rapide le dermer qu'ils avaient à franchir, ils continuérent jusqu'au confinent de la rivière des Maisons, petit affluent de l'Athabaska ou ils débarquèrent pour faire cuire leur diner.

Ils y aperçurent aussitôt les restes d'un brasier mêlés a des osses, ents humains

Epouvantés, craignant d'être tues eux-mêmes par quelque invisible ennemi, ils remettent leur embarcation au large et, ramant et halant jour et nuit, fuient jusqu'au la la Biche, résidence de Mgr Faraud

 La désolation de l'évêque, qui redouta aussitôt un malheur dit le Père Leduc supérieur alors de la mission,

fassait peine à voir »

Sans remettre au lendemain il envoya le Frère Lambert en canot, avec quatre rameurs, pour s'informer si les mètis avaient dit vrai, et si les restes humains étaient ceux du Frère Alexis.

Hélas ! c'était lui recouvert d'une couche de sable, sur la grève.

Le f rère Lambert et ses serviceurs procèdent à l'exhumation, continue le Père Loduc Horreur! Ils ne trouvent que des ossements jetes là pêle-mêle. Plusieurs même manquent complètement Aucum ne porte la trace d'une dent d'animal, mais ils ont été coupés en plusieurs endroits. Une hache est à côté, nortant des traces de sang Le tête est transpercée de part en part. Nul doute le Frère Alexie a eté tué. A quelques pas de ce lieu, des ossements calcinés indiquent qu'il a dû servir à apaiser la faim de son guide. Le Frère Lembert recueille avec respoct ces ossements dispersés. Une omoplate manquait. Nous apprimes qu'elle avait été retrouvée plus tard dans la forêt, à une journée de marche du lieu du crime Tout cela démontre que le meurtrier avait désossé le corps. afin d'em

porter autent de chair qu'il le pourrait, apres l'avoir fait sécher, comme on le fait de la chair du buille dans la prairie

L'Iroquois dut poursuivre sa route dans la direction du Fort Jasper, à travers les régions de l'Alberta ouest, car un Indien du Fort Vermillon reconnut ses brisées et celles d'une fillette allant de pair aux environs de la rivière la Pa x. Il les suivit pendant deux jours jusqu'à un endroit ou une pluie les avait effacees. Que ques semaines plus tard un camp de tris aperçut comme un fantôme, drapé de blanqui rédait la nuit autour des victuailles, pour les voler. L'un d'eux se mit en embuscade, et, d'une balle, étendit l'intrus. Un lambeau de tente lui servait de vêteu ent. A ses pieds plusieurs orteils manquaient. A ce signe, on reconnut l'Iroquois.

Du sort de l'orpheline, on n'apprit jamais rien

Tous les missionnaires de l'epoque regardent le Frère Alexis comme la victoire de son zèle à défendre la vertu de l'enfant qu'on lui avait confiée. La forme et l'endroit de la blessure indiquent que l'Iroquois dut profiter du noment ou le Frère Alexis s'absorba dans sa prière du soit pour saisir le fusil et lui tirer à bout portant, le coup fatal

Ce meutre fut commis, non loin du 17 juillet, jour de soint

Alexis

Mgr Grandin disest '

 J'estime que le Frère Alexis est mort, comme sa nt Jean-Baptiste, marijer de la chasteté Je conserve ses ha-

bits et sa hache comme des reliques

Ces habits et cette hache, encore teinte de sang et qui servit à dépecer le corps du missionnaire se trouvent aujour-d'hui dans la Salle des Marlyrs du scolasticat de Marie Immaculée à Edmonton, Alberta. (Canada, avec les reliques des Pères Rouvière et Le Roux victures des Esqui maux, au bord de l'océan Giacial, en 1913 et celles des Pères Fafard et Marchand, massacrès par les Cris, au lac la Grenouille, le jeudi Saint 1885.

٠.

Autant le Frère Alexia était grand, robuste, alerte, vif, maturellement habile à tous les travaux des mains, et donn-

né par sa memoire, autant le Frere Joseph Kearney etant petit, faible, lent, calme et brillant de fine intelligence

Tous deux se rencontraient dans la pratique de l'humilité et de la mortification. Et même si les jugements de Dieu ressemblaient aux jugements des hommes, faudraitil avouer que le tout petit Frère, qui s'épuisa dans le long sacrifice quotidien de soixante-deux ans d'apostolat, martyre sans auréole, où il se donna chaque jour entièrement, l'emporta en mérites sur le Frère géant, qui, au bout de vingt-deux ans, donna, en quelques secondes « tout le sang de ses veines et tout l'amour de son cœur ».

Je aus heureux dans ma position. J'ai demandé deux choses, en entrant dans noire chère Congrégation être frère et affer aux missions étrangères. Ces deux choses mont été accorders. Là se bornent mes désirs.

Il écrivit ces mots en 1874 de la Mission Notre-Dac e de Bonne-Espérance (à Good-Hope, Cercle polaire), à son supérieur général, qui lui proposait un climat moins rude et

des privations moins austères.

Né le 15 millet 1834 à Coal Island, Irlande, il «'était destiné, lui aussi, dès son adolescence, au sacerdore. Il voulait être en même temps, et par-dessus tout, religieux, mais de congregation religieuse il ne connaisait aucune. La Providence lui fit rencontrer, à Belfast, ou sa famille était venue s'établir, quelques jeunes gens de son âge et dont les aspirations ressemblaient aux siennes. Parmi eux se trouvaient deux luturs célèbres oblats le Père Ring, converti du protestantisme, et le Père King Ces jeunes hommes se donnérent des constitutions et une sorte d'habit monastique qu'ils revêtaient lors de leurs réunions, comme pour la récitation du saint office, l'exercice de la coulpe, et la flagellation mutuelle. Mais il ne fut point question de dénommer d'une manière spéciale la petite société, qui n'avait d'ambition que de s élever au plus haut degré de ferveur possible

En 1854, la renommée du saint Père Cook parvint à la communauté de Belfast C'était un Oblat de Matie Imma-

culée.

- Ce nom qui plait tant au cœur, et à l'oreille disait

plus tard le Frere Kearney, répétant les paroles de Mgr de Mazenod nous seduisit, et, nous détachant aussitôt des autres. MM king, Ring, et moi, demandêmes notre admission ou noviciat

Ayant fait ses études classiques, le jeune Kearney commença, au titre de novice scolastique. Mais son hamilite lui inspira de desirer bientôt la condition de frère coadjuteur.

Il s'embarqui a Liverpool, en 1857, sur un voiher, devant n'ai order qu'après deux mois de navigation à York Factory (Port-Nelson) dans la Bare d'Hudson. De là, il traversa en canot, le tianada, jusqu'à Saint-Bomface ou l'attende i Mgr Taché. Une année a Saint-Norbert (Montoba), un haver a la Nativite (Inc. Athabaska), deux ans à Saint-Joseph (Grand Lac des Esclaves), et le voici, en 1861 arrivant, avec le Père Seguin. à Good-Hope, où pendant emquante-sept, ans in restera le coadjuteur de tous les missionnaires des Peaux-de-Lièvres. Cest en les voy at paraître tous deux, que le Père Grollier, malade et seul depuis deux ans, s'écria.

- Dieu nous anne !

Comme a l'eût ete adroit et fort, le Frère Kearney se nut aussitôt à l'œuvre et ce ne fut qu'au bout de la cinquante-sixieme année qu'il cessa de travailler « pour la mission ».

Au spir tuel, ce lut un catechiste parfait. Le Père, appele a d'autres campements sauvages, pouvait laisser, même le dimanche, le soin des oillees à son coadjuteur, assuré de retrouver ses Indiens chaque lois meilleurs chrétiens. Ces bons enfants des bois venaient à l'éghse pour le plaisir de le voir prier. Peu de temps après sa mort, une fei me Peau-de-Lièvre, voulant conduire à la mission son mar, très malade et qu'on ne pouvait même pas remuer, dit à ses enfants.

 Le petit Frère qui prinit si bien maintenant il peut nous venir en aide Demiandons-lui de pouvoir porter jusqu'au prêtre notre pere infirme

On pria. Un tel mieux se manifesta bientôt que l'Indien

put faire ses trois journées de marche

Le travail et la prière lurent toute la vie du Frère Kearney. Il dormit bien peu, même aux temps de la longue nuit d'haver qui plane sur la région polaire. Fous les loisirs que ses occupations lui laissaient, il les passait à des lectures édifiantes et à des exercices de piété supplémentaires. Ce qu'il en égrena de rosaires! Ce qu'il en parcourut de chemins de Croix!

— Souvent, nous disait l'un de ses compagnons de plu sieurs années, je suis entré très tard, le soir à la chapelle et ne faisant aucun bruit avec mes mocassins de peau de cambou. Je surprenais presque chaque fois le Frère Kearney, les bras en croix, attitude qu'il abandonnait aussitôt qu'il s'apercevait de ma présence. Jamais on ne l'a vu s'appuyer, à la chapelle. Et cependant les dermières années à avaient tant courbé, que sa tête ne pouvait plus se relever d'elle-même.

Dieu a connu le travail de son âme. Les hommes peuvent voir quel fut le travail de ses mains, surtout si on leur ex plique ce qu'il en était, au commencement, de la ster lité du sol polaire et des famines de Good-Hope, si fréquentes, si irrémédiables

Le Frère Kearney demanda à son supérieur la pero ession de laire un jardin. Beaucoup cussent taxe alors, re geste desmi ple folie. Il brisa d'abord ce qui ne paraissant être qu'une roche continue. Il arracha ces monceaux de pierre. Puis, il tourna et retourna tant de lois et si profondement le terreau qui restait, qu'un eté la pomme de terre s'y trouva acclimatée. La pomme de terre au tercle polaire, clui ème un peu d'orge pour servir de soupe et de café, un peude seigle, des legumes de plus en plus variés, et tout cele venant à merveille aux années ou les gelees précoies b'anéantissent pas toute résolte, tels furent les prodiges du patient, jardimer, de Notre-Dame, de Bonne-Esper, noc-

-- Ahl s'écriait il parfois si le Père Grodier que j'ai vu mourir ici en 1864 avait pu jouir de ce que le bon Dieu fait maintenant pousser à notre porte 1

Il faisait allusion à une parole que le Père Grollier murmurait, l'un de ses derniers jours, à l'oreille du Père Sé guin

- Si l'avais seulement une pomme de terre à manger, il me semble que je reprendrais des forces et que je pourrais un peu continuer à évangéliser nos nauvres sauvages. I) aurant failu à cette époque-là, un voyage de six mois pour apporter au jeune missionnaire mourant ce qu'il souha-tait

Le Frère Kearney particulièrement inhabile à travailler le bois, recourut, pour s'y aider, à la prière à son Angegardien, sa grande dévotion après celle à la Tres Sainte Vierge et il put donner aux meubles de la mission, sinon i fini d'un Ancel, d'un O'Connell, d'un Lorfeuvre dius Her on ou d'un Royer, du moins la solidité, un peu même le confortable

tiuisimer, ce n'est pas qu'il ne cuisait jamais trop fort ma s'son esprit d'économie ne laissait perdre ni une râ-

telure de fond brûlé, ni un débris de repas

La boulangerie cut été plutôt son fait, et l'on n'était pes bien sûr de ne pas éveiller sur ses lèvres un sourire d'innocente vanite en le complimentant là-dessus. Durant le den l'siècle où il n'arrivait qu'un seul sac de farine par annce, il trouva le moyen, en mélant à la fleur quelques paiates et des œufs de poisson, de présenter, comme dessert de chaque diner et souper, une petite galelle dorée delectable à la vue, et parfois au palais.

L'art et l'industrie qui ne lui connurent jamais de rivaux, même chez les indiens, furent d'élever, de dresser

et de conduire les chiens,

Aux concours isthmiques qui se tiennent entre les meutes des Peaux de luèvres, venus, pour Noël, du fond des bois les chiens de lui assion conquirent, chaque fois, le premoer prix. Aucun bourgeo's de la Con pagnie de la Baie d'Hudson, aucun coureur-des-bois, aucun trappeur aucun metis aucun sauvage ne put jamais suivre « le petit Frère ». Même avec son traîneau charge, sans parler ni frapper il depassait encore les traîneaux vides que les antres poussaient a lorce de cris et de bâton. Il nous raconta lui-même qu'un jour où ses coursiers, ayant aperçu des caribous, s'etaient lancés comme le vent — personne par aucun moyen ne peut reteaur ces demi-loups alors —, ils les avait arrêtés instantanement par un son ple « Ho l.» qu'il avait prononce, du banc de ne ge sur lequel les chiens l'avaient précipité, en détalant

Un jour de l'hiver 1870-71, il s'égara, avec son attelage,

dans des solitudes inconnues. Ce lot, racenta-t-il. Mgr de Mazenod qui le sauva. La cause du Frère Kearney sera-t-elle entreprise de concert avec celle de Mgr de Mazenod, du Père Le Doussal, avec la cause commence de Mgr Grandin, avec la cause introduite du Père Albini le thaumiturge de la Corse? Ce serait la joie de tous les missionnaires et de tous les Indiens qui regardent le Frère Kearney comme un saint, et recourent déjà, dans leurs prières priéces, a son intercession. Il resterait au trait que nous ripportons au detre consacré par l'Eglise a la goire combine des servitoires de Dieu Mgr de Mazenod et le Frère Kearney.

Mgr de Mazenod Fondateur de la Congregation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculee cut de son vivant, la consolation de voir ses fils répand s'à travers le monde en Afrique chez les Zouleus en As e chez les Cevlanais, en Amérique depuis le Mexique jusqu'à l'ocè in Glacial, Lucimême envoya le Frère Kearney aux confins de la terre

I e Frere Kearney avait conduit le Père Pe itot, de Good-Hope à Simpson, en remont int le Markenzie congelé, l'espa e de hoit cents kilomètres. Mais, dans le but de rendre service au Père Petitot qui lui avait deu andé de faire le releve de certains lacs manquant encore à sa carte géogra phique, le Frère retourna par le Grand lac de l'Ours, d'où il devoit s'engager, pour attendre Good-Hope, dans une etendue de trois cents kilomètres, que ni lui ni ses chiens n'avaient jamais abordée.

Il avait quitté le lac de l'Ours depuis deux jours lorsqu'une tempête se leva comblant tous les sentiers tracés par les sauvages et jetant le conducteur et son équipage dans une désorientation complète. Il ne restait aucun espoir de rencontrer un guide, de trouver un secours. Il ne pouvait même être question de la suprême ressource, reservée aux perdus des immensités arctiques is abandonner à l'instinct des coursiers, qui souvent reconnaissent ce qui échappe à l'œil du voyageur. Les vivres manquaient dejà, et la tempête rageait de plus en plus. La mort se dressait donc là, inévitable du côté de la terre

Le Frère se mit à genoux dans la neige, invoqua Mgr de

Mazenod, et, les yeux fermés, s'en remit à la merci des chiens. Ceux-ci, abandonnant la direction où on les avait placés, à la dernière manœuvre, virèrent presque complètement de bord, et s'élancèrent, droit, dans une course de trois jours, pour s'arrêter à la porte de la Mission de Notre-Dame de Bonne-Espérance,

Le grand âge amena peu à peu ses infirmités, et le vaillant petit Frère, qui en dépit de sa constitution toute frèle, n'avait jamais admis qu'il pût être malade, fit, en 1915, une chute qui lui laissa des luxations et de graves blessures

Il continua quand même son ouvrage d'assistant-missionnaire, se trainant il est vrai plus que marchant à se cuisine, à table, à la chapelle, mais n'endurant point que rien pût souffrir de ses souffrances. A cette époque, où il se trouvait « si heureux de pâtir enfin pour ses pêchés », disait-il, qu'il eût repoussé toute espèce de soulagement, il écrivit ces lignes à son vicaire apostolique :

Ah ! que je suls désolé de me trouver, au soir de ma vie, avac une al faible réserve de vie intérieure ! Demandez pour moi à la Sainte Vierge de miunir à Jésus, de faire que je ne recherche que Lui, que je ne venille que Lui, que je a agusse que pour Lui Hélas ! que n'ai je compris, comme je i aurais dû, que la religieux et la musionnaire ne peuvent faire du bien aux âmes, à commencer par In lour, que dans la mesure où leur union avec Jésus s'est réalisée, et que le Hon I teu ne veut nous utilleer que comme des récervoirs comblés de ses graces et de ses dons mis à profit par notre bonge volonté, et debordant alors, de leur trop plem, sur les pauvres indigents qui nous sont confiés I Nos travaux ne sont rien, nos succas rien, je le vois maintenant, su nous ne sommes avant tout des hommes de l'ueu. Priez aussi, Monseigneur, que je devienne parfaitement obéiment, n'étant plus qu'un instrument dans le mais de mon supérieur, qui est le représentant de l'heu. Quet obstacla à la gloire de Dien, serait un frère, qui a aurait pas l'espait intérieur, l'amout du sacrifice, l'obétasance surnaturelle. Que pourrait-il taire, en ces dispositions, pour la conversion des ames?

Les grands mystiques, placés par l'Eglise sur les autels, ont-ils autrement parlé, et plus surnaturellement agi que le petit Frère du Gercle polaire?

On cût dit que plus les souffrances augmentaient, plus cette empreinte séduisante de la paix qui émane des âmes

pures, comme le parfum monte des fleurs, se répanduit aux ses traits.

On aurait ou le comparer à d'autres admirables Frères vanères dans la Congrégation des Oblats : comme le Frère Delange de Notre-Danie de l'Ouer, di us l'Isère, dont le R P Francois Masson O M I a si bien retrace la Vie. comme le Frète Fehr Viossat, que toute la France connut. et aima, à la Basilique du Vœu national de Montmartre. dont les Oblats avaient reçu la charge, des mains du trardinal Guibert O. M. J., comme le Erère l'héophile, pilier. du scolatiscat de Liège, qu'il avant survi avec le Frère. Bourgant, depuis Auton, comme le Frère Bernard qui durant trente ans catechasa les Zoulous et les Basutos de l'Afrique australe, et que le zélo des âmes pou-sa a loin qu'il pe mit à apprendre le portugais dans le seus but de convertir, en lui pariant va langue, un paria de Mozambique, comme le Frere Ferdinand Verrel que le peuple de Ouébec, en 1821 accompagna presque triomphalement au cimetière des Oblats, et dont la Bannière de Marie Immaculée. revue très distinguée et très chère du Junioco, du Sacré-Cour d'Ottawa, Lanada, écrivait :

Depuis plus de trente ann les parossiens de Sant Sauveur, singi que les nombreux visiteurs du sanctuaire, ont remarque a la sucristie cette belle et nol le figure qui en élait comme la vie-La dignite de sa tenue ne se definitifit jamais - ous étale in recus avec urbanite policesse et un seus inne de dis niction it este di guité a namentait à la source d'ane lendre pièce. Mais cette pieté se traduigait a abord par l'amour des belles parures, par l'art d'ayouter nu culte tout ce qu'il comporte de beauté externaire, par in sens de goût qui tout en emerveillant notre prople in en rista t par moing delicat. Pois, lorsque so is les voules attait parties, se déroulaient les cérémonies gratadieses et le nous actions : du premier vendredi du mois, avec son l'eute des ouvriers particuon pouvait voir le bon l'éére Verret, à génoux derroire l'autel, recoglifi dans sa prière qu'interrompaient à peine les derangements de sa charge. Que d'orassons, dans cette sacristie, qu'on lui confin en 1890 et qu'il n'a jamon quittée ! Et comme il s'ingeminit, tout en recevant à son bureau ses visiteors, à trouver le temps et le moyen de a occuper de cette multitude discustes pleuses qui donnent plus de vigueur à l'esprit ; proissial. Rien cependant n'interrompait l'union de son âme à l'ieu, commencée à l'oraison du matin des quis avait sonné le réveil de la communauté ouvert son église et sonné l'angélius. Muis et le Frère Verret esmett cette

grande famille. la parousee Saint Sauveur de Quebec, il aimant plus ancere sa Congrèg tion i était un vrai religioux, fidèle à sa Régle, et impresment ses relations avec le prochain de cette aménife qui donne (aut de chimie à la vie ominane. Musicimaire (iblat de Marie Irima) les il trainessé, selon la devise de sa Congrégation, d'étainesties fes paineses par ses exemples par ses conseils par la regularite d'one ve toute sirmaturelle. Il n'eut pour dést que la sanctification des ames. Il avant annoncé que la Sainte Vierge viendent le prendre, le jour de son Immas dée Conception. Elle est verue, en effet, et le bon Erère acheva de célèbres la fêta patronale de sa Congrégation, nous l'espérons, au Ciel.

Le Père Hobin deposa le Frère Kearney à côté du Père Groiher dont le « petit Frère » avant lui-même creusé la tombe, cinquante-quatre aux ouparavant au milieu du cimetière des sauvages de Good-Hope

ecrit le Père Robia, que la C'est le premier octobre 1918, n. Frece Kearney ren fit a fineu sait also me purifice per la souffrence. Au mais de janvier, presque incapable de marcher, il n'avait pu és der un jet de flammes estoppe a sa caisine, et avait failli étro brule v.t. Deputs of accident, if fallatt le porter a la chapelle afin, qu'il put assister a la sainte messe. Il s'en traivait tout humilié, tot qui n avait jamais etidure qu'on l'aid à dans son travait. On to report and ensured a natch use. If no process after memorphis so coucher Lt duilleurs quel l. il a riait faconne. On vito, va introdement distimules des préces de bois et divers objets au « destorés à la faire soufrir pesque dans son sommeil. Austi longtemos qu'il luifut posoble a porta lei même à la boache, avec ses mains à demiparalysees affreusement recrespossibles les aluments qu'on ful prepara 1. Diablites infiltratifes plus perubles, undicibles, achevalent ann culvaire. Le 6 était toutef ou point de souffer lui même qui luc était redo table, mois le panser qu'on en soi firait pour lui-Cependant, pas un instant son calme et sa résignation ne se relàcherent. I surveille chaise il continua sea possirea sea chemina de Crots quotabens sessa tis d'amour de l'ieu Tant que ses veux voul-irent se poser il patroninit son livre de prières, pantire livre, dont fom les leux ets etaient noireix et detaches malgré des réparations period ques, à force d'avoir servi! Son fivre des saintes Bégles et son Petil muis du Sacré é our assient eu à peu près le même port

Au moss de septembre de malade continua de se courbet à tel point que le menton reposement la posteme y creusa une plaia Alors le « il effort d'ouvrir un peu la bouche lui causait une atroce d'oule ir

Contraissant su dévotron aux saints Anges, le redoutai un neu le moment filtal pour le 19, fête de saint Michel, ce qui me décide à lui projesser les derniers secrements. Jamais de ma vie n again-

teral-je à de plus angéliques manifestations de foi et d'amour Ce 29 fut cependant une bonne journée Comme je lus demandai

ce qu'il comptait faire au Ciel

Prier, répondit il, prier pour le Congrégation bien-aimée qui a daigné m'admettre dans son sein, pour tous les Oblats missionnaires, pour les pauvres sauvages, pour Monssigneur le Vicaire apostolique

Le premier octobre, premier jour du mois du Saint Rosaire, à l'heure des premières vêpres de la fête des saints Anges gardiens, la crotx d'Oblat et son chapetet à la main, avec un sourire, il s'endormit pour toujours. Ses lèvres avaient remué pour la dermère lois comme la petite cloche de la Mission de Notre-Lame de Bonne Espérance sonnaît l'angélus.

Avec quelle vénération, le lendemain et jusqu'à son enterrement, les Indiens vinzent s'agenouitler près de lui, et prier prier pour lui.

le prier surtout.

Pour ma part, finit le Père Robin, je regarde comme l'insigne bénédiction de mes premières années de missionnaire d'avoir vécu tout près d'un Frère si régulier, si pieux, si bon, si égal à lui même, si réaigné toujours. Une fais, la soule que je l'entendis gémir, je lui rappelai d'unir ses souffrances à celles de Notre Seigneur.

- C'est ce que je fais continuellement, me répondat-il mais la souffrance est si forte que je ne puis mempécher de me plaindre

٠.,

C'est s'édifier suavement que de lire les Viez desaint Louis de Gonzague, de saint Jean Berchmans, d'un bienheureux Alphonse Rodriguez, d'un Gerard Majella d'un Alexie, d'un Kearney, fleurs d'innocence entièrement parlumées d'amour divin. Mais la vie et la mort pénitentes d'un Augustin ou d'un Jérôme ne sont-elles pas aussi le réconfort et l'exemple de tant de chrétiens, qui ne peuvent plus sauver leur âme qu'en lavant dans le larmes du repentir la robe un jour souillée de leur baptême? Des Augustins peuplent les Trappes, les Chartreuses, où tout s'abolit de ce qui ne fut pas à Dieu et les fautes, et la fortune et les moms les plus célèbres.

Le Frère Lenche, mort à Saint-Albert, en 1899, dans les bras de Mgr Grandin, serait l'exemple du converti, retourné à Dieu comme saint Paul et comme saint Pierre par l'âpre chemin de l'immolation de soi, dans la vie aposto-

hque

Lenche, avait d'abord égayé le département de la Mayen-

ne, dont il était l'enfant, à titre de saltimbanque, et, pendant une quinzaine d'années, il n'avait accompli aucune pratique religieuse, bien que sa maison, avouait-il « fût si près de l'église qu'il aurait pu, sans sortir de chez lui, assister à la messe ».

Un sermon sur la Sainte Vierge, qu'il entendit sans le vouloir, en 1852, le convertit. Il devint un modèle de piété, de bonne conduste et de dévouement aux œuvres catholiques. Mais la vie paisible de sa patrie ne suffisait pas à sa soif de «se racheter», comme il s'exprimait, et il cherchait une carrière où il pourrait se sacrifier complètement à l'amour de Dieu et des âmes abandonnées

En 1867, sa vocation lui fut révélée par Mgr Grandin, dans une allocution, donnée pour la profession de jeunes Oblats. Voici le passage qui le décida tout à fait

Mes bons amis, si vous voulez venir avec moi, n'oubliez pas que votre vie ne sera qu'un long martyre. Si vous venez par amour pour moi, vous ne résistèrez jameis. Mals si vous venez pour Dieu, lui seul vous récompensera, comme il l'a promis. Ego ero merces lua magna nimis.

Après la cérémonie, le saltimbanque alla trouver l'évêque missionnaire :

Monseigneur, si vous daignez me prendre, je suis prêt Le prelat hesita quelques jours avant d'accepter dans sa caravane celui que certains lui représentaient comme un aventurier. En attendant, il avait demandé aux Petites Sœurs des Pauvres de vouloir bien recevoir la vieille mère infirme du postulant dans le cas où la Congrégation des Oblats ouvrirait à celui-ci ses portes. Il en avertit Leriche

Le lendemain matin, qu'aperçoit-il sur le chemin d'Aron à Mayenne? Leriche brouettant, avec d'infinies précautions, la pauvre femme, et la condusant ainsi à l'hospice des vieillards.

 Il aime sa mère, se dit Mgr Grandin, touché On peut donc compter sur lui.

Cependant, un rien faillit tout compromettre

Le départ devait s'effectuer au port de Brest. Armyé au bord de l'océan Atlantique, Leriche, s'y avançant avec son bâton, commença a sonder l'eau Mais dès le pre-

mier pas il en eut au-dessus du bâton :

— Oh! Oh! dit le danseur de corde, c'est plus profond que la Mayenne! Et c'est pobment plus large aussi Je n'en suis plus Je retourne chez nous!

Il eut le bon mouvement toutefois d'aller se confesser

et de dire sa dermère résolution au confesseur

Le prêtre, le voyant si effrayé et si decidé, allait le renvoyer en paix lorsque l'idee lui vint de demander avec qui il devait s'embarquer

- Avec Mgr Grand.n. répondit Leriche

 Avec Mgr Grandin? Alors, mon brave am, partez, partez sans crainte, parce que Mgr Grandin est un saint.

Get argument l'emporta sur la profondeur et l'étendue de la mer et Leriche partit, sans mênie revéler alors à l'évêque la tentation qu'il venait de vaincre

Trente-deux ans apres. Mgr Grandin prononcait sur

sa tombe ces paroles .

— C éta t un missionnaire très humble le modèle des

pénitents, un homme de foi

Le Frère Lenche habile déjà dans le metier de forgeron, n'ent qu'à s'imiter à celui de charpentier pour servir les missions rapidement grand sontes de l'Alberta et de la Saskatchewan

En Saskatchewan, d'abord, il vécut dans les tribus sauvages dont il gagna la confiance en racon modant leurs fusils, leurs haches leurs assensiles de campement, et qu'il instruist de teurs devoirs, en les catechisant Rien ne semblait le reluter chez le sauvage des prairies mides bois. Son esprit de pénitence lui la sant même rechercher les plus pouilleux et les plus dégoûtants. Il y reposait parmi les enfants sales et criards, il y acceptant les grossiers repas servis dans des ecuelles que les sauvageses lavent de leur longue, ou que les sauvages essuyent du pan de leur chemise, il en habitait les wigwans ajourés, enfumés, exposés au vont, à la pluie, à la neige, il y endorant le sans gêne infini des mœurs et des miportanités indiennes. Souffrir de ceux auxquels il pouvait faire du bien était son rêve

En Alberta, a Saint-Albert même bourgade depuis

iongtemps toute civilisée, peuplée de Blancs et de Métis, il ajouta à ses fonctions de bâtisseur, charron, rétameur, horloger, jardimer, la charge de sacristain, sonneur, euisse, etc. de l'église-cathédrale. Ses mains, tel un étau, saisissaient les bras des dissipés en guise de rappel à l'ordre. Beaucoup venaient lui verser leurs confidences, réclamer ses prières. Après la grand'messe, du perron de la cathédrale, il faisait ordinairement son prône et son sermon, à lui, et c'était plaisir de voir cette foule l'écouter jusqu'au hout, « au pied levé » Des hommes graves et instruits avouèrent avoir ressenti là de profondes émotions et pris des résolutions généreuses

Le service divin fini et la récréation du dimanche venue, le saltimbanque se réveillait souvent, et les échos du couvent-évêché de Saint-Albert rient encore des séances désopilantes qu'il improvisat, avec une blouse et son violon, annonçant sa visite comme les marchands forains, récitant la complainte de Geneviève de Brabant, puis, chantant et dansant, non sans se voir accompagné souvent par le virtuose-chantre, son ami le Frère Letourneur

Mais la récréation terminée — lempus ridendi etsaffandi —, commençait pour lui, avec le prenner son de la cloche le temps de se taire et de travailler, lempus tacendi et laborandi.

Ge fut pendant l'une de ces récréations qu'on l'administra Il se divertissait avec les autres, comme à l'ordinaire, quand un Père, initié à la médecine, passa Celui ci, prenant à part Mgr Grandin, l'avertit qu'il croyait le Frère Leuche à ses dermères heures. On en informa l'intéressé

- Mais, tout de suite, dit-il, préparons-nous !

On passa à la chapelle et, en présence de la communauté étonnée. Mgr Grandin donna les derniers sacrements à celui qui venait d'être déclaré si gravement malade L'heure de récréation n étant pas encore achevée lorsque les prières furent récitées, tous retournèrent sur la galerie, au soleil, y compris le malade, et l'on continua de s'amuser.

Le surlendemain, en peu d'instants, le Frère Leriche

agomsa, et partit Il n'avait eu la force que de demander à Mgr Grandin la permission d'implorer de ses frères le pardon des peines qu'il avait pu leur causer et de s'écrier enfin '

-- Oh ! quel bonheur de mourre en religion. Oblat de Merie Immaculée...

٠.

Quelle qu'ait été leur vie, ainsi meurent, simplement, tous nos bons Frères.

Après avoir trouvé, à l'abri de la vaine gloire, dans leur carrière apostolique, le centuple promis, dès ce monde, par Notre-Seigneur, à ceux qui pour l'amour de Lui quittent leur père, leur mère, leur patrie, ils passent à la vio éternelle, également promise

Saint Joseph, expirant dans les bras de Jésus et de Ma-

rie, savait qu'il ne serait point oublié.

Le Frère coadjuteur, expirant dans les bras de sa mêre la Congrégation qui l'a reçu, et sanctifié, sait qu'elle se souviendre de lui

Le souvenir de Jésus et de Marie ne pouvait se changer en prières pour Joseph, puisqu'il montait au Ciel Le souvenir des Oblats pour leur Frère défunt ne se repose pas dans l'admiration de ses vertus, ne se limite pas à l'affection qui dure : il se charge de tous les suffrages qui peuvent éteindre le Purgatoire,

Mais quoi? N'est-il pas permis d'espérer que, grâce à ces suffrages assurés, le Ciel s'ouvre aussitôt à l'âme du

bon Oblat?

Dans l'un de ses beaux livres aux étendues et aux profondeurs toujours baignées de lumière. La Prière sous les Lauriers, S. G. Mgr Chollet, archevêque de Cambrai, parlant de « ces échanges mystérieux et de cette solidarité dans le bien qui s'appelle la Communion des Saints», écnt:

- Ne sommes-nous pas autorisés à penser que nos prières présentes, nos prières futures, tous les mérites de notre vie, par une sorte
- 1 La Prière sous les Lucriers, est un ouvrage doctrinal, consolateur d'après-guerre, édité chez décason, Cambrai.

d'influence rétroactive, pourmient, eux nussi, accumuler leur force surnaturelle sur l'agonse de nos chers disparun? « L'Eglise », qui « est une mère », qui « est droite et loyale », et « l'institutrica du monde », « ne peut recourir à des moyens illusoires et trompeurs ». Et « il serait indigne d'elle d'adresser à Dieu, et de nous faire réciter des prières destinées d'avance à l'insuccès. Si, après leur mort, et même longtemps après, elle invoque le Ciel pour ses fils trépassés, c'est qu'il y a encore maintenant queique secret passage par lequel ces prières iront attemère les âmes et les faire passer à la via éternelle. Dieu a prévu nos prières actuelles. Il a prévu tous nos mérites futurs, et, en considération de nos efforts, comment croire que, les ayant prévus, il n'en ait pas impiré se conduite miséricordieuse envers nos mourants?

La notion de l'éternité et de la présence divine, et celle de la prière, exigent même cet effet rétroactif de la prière. Les prières que nous faisnes maintenant sont depuis l'éternité devant Toou, ont depuis des siècles flèchi le cœur divin, et lui ont arraché les grâces et les pardons pour les nôtres. Dieu est sans casse occupé à semer des grâces dont les germes sont dans des événements futurs. Marie est immaculée dans sa conception, toute belle, toute pure et toute sainte. à cause de Celui qui naîtra d'elle. Prions, multiplions nos mérites, ce sera multiplier pour Dieu les éternelles

ramons de sauver nos morts l'a

En présence de ces fortes et consolantes paroles, nous n'avons plus qu'à dire au bon Frère roadjuteur, qui peine aux glaces polaires ou aux feux de l'équateur pour le salut des àmes : Courage, mon Frère Lorsque tu auras ferme les yeux aux lueurs de ce monde, plus de trois mille religieux, tes frères, se mettront à genoux, et present pour toi Un télégramme préviendra, à Rome, ton superieur général, qui aussitôt dépêchera à tous les Oblats de l'univers une lettre marquée d'une croix noire et encadrée de deuil :

Le bon Dieu vient d'appeler à Lui notre cher Frère N de la province, ou du vicarial de N. Il est parti, à l'âge de ... dans la. année de sa profession religieuse Hâlet-vous de lui appliquer les suffrages prescrits par nos saintes Règles,

Le lendemain de cette nouvelle trois mille Oblats, évêques, prêtres, frères, offriront à Dieu, pour ton repos éternel, leur messe leur communion A ce nombre, ajoute les aspirants Oblats, novices, étudiants : Plus de quatre mille messes et communions forment ton cortège devant

le trône de ton Juge Combien tes parents et tes amis du monde t'en cussent-ils donne, si tu n'avais choisi la meilleure part? Vois encore : Durant une semaine, toutes les communautés de la terre, tous les Oblets et aspirants Oblats prieront pour toi, travailleront pour toi, meriteront pour toi exclusivement pour toi Chaque mois de novembre, tous, te mêlant à ceux qui te devancèrent, offment une autre messe, une autre communion pour ton bonheur eternel Quant a ton nom, il sera inscrit, bon serviteur, au livre d'or des survivants. Un Oblat, à la plume exercée, sera chargé par le Supérieur général de recueillir les témoignages de tes œuvres et de tes vertus et d'écrire une nolice, qu'on imprimera, et qu'on lira aux apprentis de la vie religieuse et apostolique, dans la Congrégation des missionnaires des pauvres. Les années, les siècles pourront passer à chaque anniversaire de ton trépas, dans toutes les maisons du monde où se trouveront les Oblats. le supérieur dira, après la prière du soir

Demain, on fera la mémoire de notre cher Frère N , décéde à.

Et aussitôt tous les fronts s'inclineront, pendant que des cœurs et des lèvres monters un De projundis encore,

Ta tombe, elle-même, sera pleusement gardee L herbe de l'oubli n'y poussera jamais. Des mains fraternelles viendront la faire fleurir, et refleurir, ne serait-ce que d'une fleur sauvage, et, de nouveau, des genoux s'appuieront sur toi, pour une prière.

Heureux les humbles ! Heureux les solitaires de la vie cachée ! Heureux ceux qui auront été, dans l'apostolat des petits, comme Joseph, nourricier de Jesus et

de Marie, les serviteurs bons et fidèles !

. \*

Mgr Grandin se plaisait dans les cimetières. Il ne passuit point de jour dans leur voisinage, sans les parcourr. Vieillard. I retourna une dermère fois à l'Île à la Crosse, où, jeune missionnaire, il avait le plus peiné, le plus soufiert et trouvé le plus de bonheur. Il écrivit :

— Le lendemain de mon arrivée de lis ma visite au cimetière. A l'ombre de la croix principale, repose notre bon Père Legeard Il attend la bienheureuse résurrection, au milieu des sauvages qu'il a baptisés, instruits, et qui l'ont precède ou su.vi dans la mort. A une extremité du champ funèbre, il y a une autre croix que je distinguai tout de suite entre toutes, et aussitôt je me dirigeai vers la tombe qu'elle surmonte. C'est celle du cher Frère Dube, qui fut le premier de nos conditteurs du Nord Ouest. Il repose ici, depuis 1872, entouré des petits garçons recueillis et morts à la mission, et dont la plupart ont été soignés par lui, durant vingt-six ans, avec la charité d'une mère. Je récite un De profundis. J'airles yeux pleins de larmes et le cœur plein de regrets, et je me dis que e est dans ce champ tranquille, parmi ces morts venérés, que l'aimerais moi-même à trouver la place de mon repos .



#### APPENDICE

#### NOTICE

SUR LA

# Congrégation des Missionnaires Oblats

#### DE MARIE-IMMACULÉE

Fondée en 1816, par le Père de Mazenod, qui devint le saint évêque de Marseille, la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée a pour but principal l'évangélisation des pauvres. Evangelizare pauperibus misit me.

La verta spécia ement léguée par le Fondateur, et tendrement cultivée dans toutes les communautés, est la charité fraternelle. Aussi, même dans les postes les plus isolés, les missionnaires ne sont ils jamais sculs et une douce vie de famille leur est elle partout assurée

La prérogative d'Oblat oblatus, offert, dévoué, consacré) de Marie Immaculée satisfait tous les cœurs, tandis que l'extrême variété de l apostolat et des climats où il s'exerce, met à profit toutes les aptitudes, toutes les forces, toutes les santés, les ambitions les plus avides de so dévouer au salut des âmes.

Il n'est pas un diocèse de France qui ne compte au ourd'hui

plusieurs de ses fils dans les rangs de cette Congrégation.

Enfants, étudiants de collèges ou lycées, petits et grands séminaristes peuvent, à n'importe quelle époque de leurs études, soliester leur admission sous la bannière de Marie Immaculée

La Congrégation a établi des Juniorals, écoles apostoliques, où se donne, depuis la septième jusqu'à la première, le cours classique, et des Scolasticals, où l'on enseigne, durant six années la philosophie et la théologie

Après le noviciat, chacun reprend ses études secondaires ou supérieures, au point on il les avait laissées. Les novices déjà prêtres

sont aussitôt employés au saint ministère.

Le Noutrest dure une année complète ( est la person con la formation intense à cette sie rengireure qui dont être la commune

dienne, le rempart de la vie apostolique

A la fin do novicial, i Obiat pri i once ses premiers tora, i muchs de punyrete de chastete, d'obciss, n'e et de perseverance de la saint fratiti ti Deux fois il les remouve era Prise y endre la profession perpetuette la remise de la proix de messionnaire et è incorporation definitive à la tiongregation. Alors sera a jamais consacrée la cargière du religieux apôtre.

As to des Oblats Percs, so trouvent des Prèces, également Oblats de sont les Conditaters. Anche degré de cultine internire ne leur est present. Il leur suffit des porter une entière bonne volonté, et, par nessue tout le desir de se sanctifier de plus en plus, pour être n'ess dans le sein de la Congrégation aver le n'ême ablour et les memes privitéres que les Prètre Oblat, le l'irre conditateur sera son auxiliaire incompagnète dans l'ouvre du solut den fines. Lo les taisons auxiliaire incompagnète dans l'ouvre du solut den fines. Lo les taisons de l'ence p squ'aux chevanches intern not les de travers l'Arrique l'informét et aux courses en trame sux calens, dans les memos plus res. Les plus instruits deviennent enter des en mattres d'école.

Plus de 3.000 Oblats préchent actuellement l'Evangile dans

tontes les parties du monde

En France ils se depensent purtiqui aux missions puroissiales des campegodes I des vales. Plus eurs seu culors de la 1 res Sonts Varge leur furent confies. Ils out reçu aussi du tard pal Guibert, archevegos de l'aris et Oalist lourièm. Ia charge de la litte de pele riusge de Montmartre et d'elever la Bosilique du Voca National au Sauré Cour

En Asie ils consertasent les bonddhistes et les brohmanast side l'He de Ceplan, d'an les dimeses de la limit et de Comodo, c' el l's voix les plus autorisées in ont passer aut d'appeler « les momentes du monte enfier » Mais plusse des montes de polens. Ches dent encore le que le nombre des foissant noires, qui se tuer « la besogne, puisse se multiplier.

En Afrique australe d'unioné rables peuplades noires — Les lons, Cafres, Basatos, Bechour as — demandent la foraix Musica naires Officts. Et reux et demandent du renfort, car la succombent devent une moisson qui s'étend à l'infim sous leurs yeux.

En Amerique, le sillon évangelique, arrosé depuis 1841 par les sucurs et le sang des Oblats s'etend des nables du Mexique, et

du Texas aux banquises de l'Océan Glacial arctique.

Ne parlant que de l'évargéhaction du Nord Quest canadien, aujourd hor civilisé un éminent prélat du Canada a poutire : « C'est l'un des plus merveilleux our rages de l'apostolat catholique dans le monde : Depuis que ces paroles ont été proponcées, un livre, paru sous le titre Aux Glaces Polaires, par le R. P. Duchaussois, o. m. (., ouvrage couronné par l'Académie Française), a decrit un apostolat plus lointain encore et non moins pénible, accompli parmi les derniers Peaux-Rouges restés sauvages et les Esquimaux.

Les Esquimaux ont tué deux de feurs premiers missionnaires. Un trossème a trouvé, à les servir, à le mort trogique. Les infatigables apôtres qui restent sur l'immensité des steppes polaires avec ces miliers de primitifs, crient maintenant à la Je incese de France.

« Venez a notre secours ! »

Que le divin Maître et Marie Immaculee, daignem décupler, contupler bient à les ouvriers qui tiennent sur tor les les brêches de l'apostolat, chez les infidèles !

Les Missionnaires Obiats de Marie Immaculée publient une Revue Mensuelle, imagnifiquement illustrée, qui relate leurs travaux dans les canq parties du monde. Les Petites Annaires de Marie Immacules

Abonnement annuel 10 francs - Compto Chèque postal nº 9999, Pa-

Sadresser au R. P. Directeur des Petites Annales, 75, rue de l'Assomption, Paris (6\*)

\*De même, pour tous renseignements sur la Congrégation, sur l'admission au Junoriat ou au Novic at, pour recommandations aux prières, offrances aux Missions, honoraires de Messes, inscription dans l'Association de Morie Immacutee, etc

# TABLE DES MATIÈRES

# DÉDICACE A SAINT-JOSEPH

### CHAPITRE PREMIER

### RELIGIEUX

• Un mystère • L'Apôtre inconnu Sa consécration à Dans la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée — Dont les couvents s'étevent jusqu'aux confins de la terre — En Amérique en particulier — Au Nord Ouest — Dar l'Athabaska-Mackenze — Coup d'œil sur les vicariats arctique— Factités et difficultés de l'évangélisation au pays des Dénés et des Esquimaux — « Amour de prédification » La cellule du religieux fontaine judilissante de l'apostolat

### CHAPITRE II

# MISSIONNAIRE

La mort des Pères Rouvière, Le Roux et Frapsauce, chez a sequimaux. Ce fut un Frère qui leur manqua — Echec de la mission esquimande du Père Petitot. — Succès de celle du Père Torquetit. — Les Frères dans les Missions des Dénes. — Réflexions de Mgr Pascal et de l'évêque auxiliaire de l'Athabaska Mackenzie Comment is Frère Boisramé sauva la vie de Mgr Clut. — Et le Frère Lecreff celle du Père Dupé — Au Klondyke, par le Cité de la M ri et les montagnes Rocheuses. — Le Vicaire général voyageur de Mgr Grouard. — Missionnaire comme gardien du prêtre, le Frère l'est encore comme compagnon, homme d'exemple et de conseil, catéchiste, instituteur, publiciste, travailleur des mains. — La fercet opus de N -D. de la Providence, en 1876. — Paix et gaseté du Frère mission naîre — Quelques crequ's .

#### CHAPITRE III

### NAVIGATEUR

• Commis-voyageur du Bon Dieu. • — Treize mulie kilométres dans la saucagerie. — Canat d'écorée. Krayak esquimau Le haleur de grève. Le 17 février chez les Oblats de Marie — Mort du Frère Rio. En barge, Le Frère Meyer à la rivière de l'Ours — Le Frère Louis Beaudet an Omiak. Le Saint-Joseph. Portage — Le Saint-Alphonne. Frères O'Connell, O'Brien 41 William La Sainte-Marte — Pourque, fut-il vendu? Les « fiévreux

9

. 1A. 11

ź

Pages

de l'or . Lappel de Mgr Broynat, en 192. Pelits vapeurs et yatchs — Episode nocturne du Grand Lac des Esclaves — Les radeaux. Le Frère Charbonneau et le drame de 1886 dans les rapides du fort Smith

59

### CHAPITRE IV

# CHEF D'ÉQUIPAGES

A la Samoyède. Par 40 degrés contigrades. Le langue du Frère Bowes. — L'hiver arctique et ses spiendeurs. — Aurores beréales — Les requettes. — Le mocassin — La course dans les régions polaires — Ses douleurs. — Les équipages. Le cheval. Mort des Frères Welsch et N colas — Le traineau à che ens. — Ma fille et « mon ch'en » — Meutes et iressage — Lattelage — Quetques grands coureurs — Frères Jean Marie Beaudel luttant contre les bordifons — Leborgne battant la neuge devant les chiers, Kerantrat sombrant dans le lec, Crean le domptour — Lo tât he la plus dure — En route — La crevasse et a poudreure — Campement à la belle étoite — Un ressuscité de la Sainte Vierge. Le Frère Guilet. — De l'hôpital de Laval au lec Gambon

83

# CHAPITRE V

# BATISSEUR

Pour Neire-Seigneur et pour le prêtre — Le temple cathoaque et le temple protestant — Les commencements dans la force
eu le désert — Les premières résidences — Concerts du bordeur
pre l'X et Mgc Grandin. — Les chantiers d'aujourd'hu. — Dans le Mackenzte — 51 da rivière la Paix — Seneurs de long — Scienas mécaniques. — La maison
chapelle. Le Frère Halter — Lèglise. — Ta as vainen, Galt
léan 12 — Les Frerus Lorle ivre et Thoumme. — Le maître et le modéle le Frere Ancel. — Ses observations sur les Indiens de la Prairie et la danse du Soleil. — Sa mort

115

#### CHAPITRE VI

### AGRICULTEUR

All pays du Soleti de manuel et en deçà — Jardin fabriqué et transporté — La Frère Gourtei le et le Père Breynat — Les jardins principaux du Mackenzo — rères Piante, d'Anjou, les trois Frères Latreille — Boeuts de labo re et de trait — Fereison — Maringolins. — Bois de grève — Farines de ariviere la Paix — La forme Saint Bruno. — Frères Le Barbier, Dallé, Bérens, Yves Le Gall — Ossear et Lucien — Débuts épiques — Lès resultats — Quel sera l'avenir? — Gruce et grater —

141

Pages

# CHAPITRE VII

### **CHASSEUR**

Immensité et liberté, — La pendation du lièvre. Appellectu sela manger » — L'orignal Exploits du Frère Marc Leborgne Faméliques au festin — La mort du chasseur. — Les ours — Pive o clock tea sur l'Ours noir, Le caribou — Une hétacombe chez les Esquinaux — Quelq es célèbres chasseurs Frère Josso chez les Plats-t ôlés de-chiens, Frère Vincent Lauaret chez les Mangeurs de Larib de, Frère Mousset chez les Montagnais — Ors sauvages — Viande sèche, viande plée penintican — La marche du Frère aux dépondes — Sauts ce température, mares profondes, glaces pourrie, le mirage — Les fourrurés — Le renard noir du Frère Leroux et de Léon XIII

47

### CHAPITRE VIII

### PECHEUR

Nourriciers des « grandes massions ». — « Donnez-nous notre poisson quotidien higr de Mazenod, higr trandin et le brichet de Marseille » La pêche de l'été Le Frère Hémon — Ses souvenirs. La pêche du printemps, La poisson sec Lettre du Frère Ohvier — La pêche d'automne — « Le cri des grues blanches» — Londitions d'une bonne pêche. Homans d'aventures — La protection de saint Joseph Un 2s octobre au les Athabaska, Epitri les écuells L'avenue merveilleuse. Le saint-Gabriel sur i llot du Grand Lac des Esclaves. — Le poisson à la pente 15,000 ailos sur le Prère William Limites du « faigandage » La pêche sous la glace Sauvetage du Pere Duport par le Frère William Un 16 novembre, — Pêche à l'hameçon, — Le Frère William Un 16 novembre, — Pêche à l'hameçon, — Le Frère William Un 16 novembre, — Pêche à l'hameçon, — Le Frère William Un 16 novembre, — Pêche à l'hameçon, — Le Frère William Limites du « faigandage » La pêche sous la glace — l'our l'amour de Dieu

160

# CHAPITRE IX

### EUGE, BERVE BONE

Euge zerve bone! - La couronne de l'apostolut. - Pour la victime sanglante Frère Alexie - Pour la victime du long devoir quotiden Frère Kearney - Pour la victime de l'expistion - Frère Leriche - Le départ du Frère conduiteur - Souverur et suffrages, - De La Prère souveles Lauriers - Mgr Grandin sur la tombe du Frère Dubé

211

HORDEAUX - IMP. J. RIBER (6-16), RUE DU PROGOG

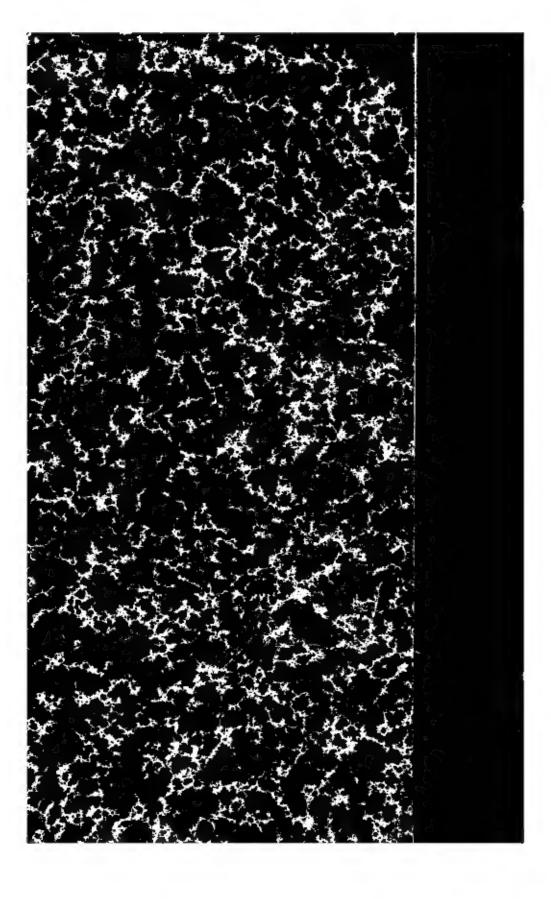